

# E L E M E N S

MUSIQUE.

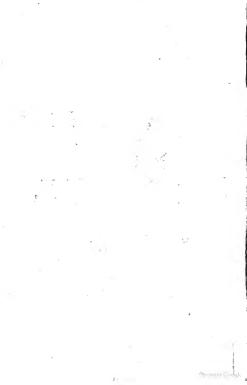

# ĖLĖMENS

## MUSIQUE

THÉORIQUE ET PRATIQUE,

SUIVANT

LES PRINCIPES DE M. RAMEAU,

ÉCLAIRCIS, DÉVELOPPÉS ET SIMPLIFIÉS,

Par M. D'ALEMBERT, de l'Académie Françoife, des Académies Royales des Sciences de France, de l'russe de d'Angleterre, de l'Académie Royale des Belles-Letter Suede, & de l'Institut de Bologne.

Nouvelle Edition

Revue, corrigée & considérablement augmentées



A LIUN,

Chez Jean-Marie Bruyset, Pere & Fils.

M. DCC. LXXIX.

AVEC APPROBATION ET PRIVILEGE DU ROI;





### DISCOURS

#### PRÉLIMINAIRE.

N peut considérer la Musique, ou comme un Art qui a pour objet l'un des principaux plaisirs des sens, ou comme une science par laquelle cet Art est réduit en principes. C'est le double point de vue sous lequel on se propose de la traiter dans cet Ouvrage.

Il en a été de la Musique comme de tous les autres Arts inventés par les hommes; le hazard a d'abord appris quelques faits; bientôt l'observation & la réflexion en ont découvert d'autres; & de ces différens faits, rapprochés & réunis, les Philosophes n'ont pas tardé à former un corps de science, qui s'est ensuite accru par degrés.

Les premieres théories de la Musi-

ij

que remontent presque jusqu'au premier âge connu de la Philosophie, au siecle de Pythagore; & l'Histoire ne nous laisse aucun lieu de douter, que depuis le temps de ce Philosophe, les Anciens n'ayent fort cultivé la Musique, & comme Art & comme Science. Mais il nous reste beaucoup d'incertitude sur le degré de perfection où ils l'avoient portée. Presque toutes les questions qu'on a proposées sur la Musique ancienne ont partagé les Savans; & vraisemblablement les partageront toujours, faute de monumens suffisans & incontestables, dont on puisse substituer le témoignage aux suppositions & aux conjectures. N'ayant aucune lumiere nouvelle à répandre sur ce sujet, nous nous contenterons de renvoyer nos Lecteurs aux différens écrits où l'on a traité de la Musique ancienne. Nous fouhaiterions beaucoup que pour éclaircir, autant qu'il est possible, ce point important de l'Histoire des Sciences,

#### PRÉLIMINAIRE.

quelque Homme de Lettres, également versé dans la Langue Grecque & dans la Musique, s'occupât à réunir & à discuter dans un même ouvrage les opinions les plus vraisemblables établies ou proposées par les Savans sur une matiere si difficile & si curieuse. Cette Histoire raisonnée de la Musique ancienne est un ouvrage qui manque à notre Littérature.

En attendant qu'il se trouve quelqu'un d'assez instruit dans cette partie des Arts & de l'Histoire, pour pouvoir se charger de ce travail, nous prendrons la Musique dans l'état où elle est aujourd'hui; & nous nous bornerons à exposer dans cet Ouvrage les accroissemens que la théorie a reçus dans ces derniers temps.

La Musique a deux parties, la mélodie & l'harmonie. La mélodie est l'art de faire succéder plusieurs sons les uns aux autres d'une manière agréable à l'oreille; l'harmonie est l'art de statter. l'organe par la réunion de plusieurs sons qu'on fait entendre à la fois. La mélodie a existé de tous les temps : il n'en est pas de même de l'harmonie; on ne sait si les Anciens en ont sait usage, & quand on a commencé à la pratiquer.

Ce n'est pas que les Anciens n'aient employé dans leur Musique quelquesums des accords les plus parsaits & les plus simples, comme ceux de l'octave, de la quinte & de la tierce: mais on doute s'ils en ont connu d'autres, & s'ils ont même tiré des accords simples qu'ils connoissoient, les mêmes avantages que l'expérience & la combinaison en ont tirés depuis.

Si l'harmonie, telle que nous la pratiquons, est due aux expériences & aux réslexions des Modernes, il y a beaucoup d'apparence que cet art a eu, comme presque tous les autres des commencemens soibles & presque insensibles; & qu'ensuite augmenté peu à peu par les travaux successis de plusieurs

#### PRÉLIMINAIRE.

hommes de génie, il s'est élevé au point où nous le voyons. On ignore le premier Inventeur de l'Art harmo-nique, par la même raison qu'on ignore le premier Inventeur de chaque Science; parce que ce premier Înventeur n'avoit fait qu'un premier pas, qu'un fecond en a fait ensuite un autre, & que les premiers essais en tout genre ont été comme effacés par les vues plus parfaites que ces essais ont produites. Ainsi les Arts dont nous jouissons, n'appartiennent pour la plupart à aucun homme en particulier, à aucune Nation exclusivement; ils appartiennent à l'humanité entiere; ils font le fruit des réflexions réunies & continues de tous les hommes, de toutes les nations & de tous les fiecles.

Il feroit cependant à désirer, qu'après avoir constaté autant qu'il est possible, par le peu d'Ecrivains Grecs qui nous restent, l'état de la Musique ancienne, on s'appliquât ensuite à démêler dans les siecles postérieurs les premieres traces incontestables de l'harmonie, & à suivre ces traces de siecle en siecle. Le résultat de ces recherches seroit sans doute très imparfait, à cause du peu de livres & de monumens que nous avons du moyen âge; ce résultat néanmoins seroit toujours précieux aux Philosophes, qui aiment à observer l'esprit humain dans son développement & dans ses progrès.

Les premiers Ouvrages que nous connoissons sur les lois de l'harmonie, ne remontent qu'à environ deux siecles; & ils ont été suivis de beaucoup d'autres. Mais aucun de ces ouvrages n'étoit capable de satisfaire l'esprit sur le principe de l'harmonie: on s'y étoit presque uniquement borné à recueillir des regles, sans en donner les raisons; on n'en avoit point vu l'analogie & la fource commune; une expérience aveugle étoit l'unique boussole des Artistes. M. Rameau a le premier commencé

#### PRÉLIMINAIRE.

à débrouiller ce chaos. Il a trouvé dans la réfonnance du corps sonore l'origine la plus vraisemblable de l'harmonie, & du plaisir qu'elle nous cause: il a développé ce principe, & montré comment les phénomenes de la Musique en naissent: il a réduit tous les accords à un petit nombre d'accords simples & sondamentaux, dont les autres ne sont que des combinaisons & des renversemens. Il a su ensin appercevoir & faire sentir la dépendance mutuelle de la mélodie & de l'harmonie.

Quoique ces différentes choses soient contenues dans les écrits du célebre Artiste, & puissent y être entendues par des Philosophes versés dans l'Art musical; les Musiciens non Philosophes, & les Philosophes non Musiciens, désiroient depuis long-temps qu'on les mit encore plus à leur portée: tel est l'objet du traité que je présente au public. Je l'avois d'abord composé pour l'usage de quelques amis. L'ouvrage leur ayant

paru clair & méthodique, ils m'ont engagé à le mettre au jour, persuadés (peut-être trop légérement) qu'il serviroit à faciliter aux Commençans l'étude de l'harmonie. C'est le seul motif qui ait pu me déterminer à publier un livre, dont je n'hésiterois pas à me saire honneur, si le sonds m'en appartenoit, mais dans lequel je n'ai d'autre mérite que d'avoir éclairci, développé, & peut-être persectionné à certains égards les idées d'un autre (a).

La premiere édition de cet ouvrage, publiée en 1752, ayant été favorablement reçue du Public, & se trouvant épuisée, j'ai tâché d'ajouter à celle-ci de nouveaux degrés de persection. L'exposé que je vais faire de mon travail donnera au Lecteur une idée générale du principe de M. Rameau, des conséquences qu'on en tire, de la maniere dont j'ai présenté ce principe &

<sup>(</sup>a) Voyez la lettre de M. Rameau sur ce sujet, Merc. de Mai 1752. Voyez aussi la page 211 de cet Ouvrage.

ces conséquences; enfin de ce qui peut rester encore à désirer dans la théorie de l'Art musical; de ce que les Savans ont à faire pour perfectionner cette théorie; des écueils qu'ils doivent éviter dans cette recherche, & qui ne serviroient qu'à retarder leurs progrès.

Tout corps sonore fait entendre, outre le son principal, la douzieme & la dix-septieme majeure de ce son. Cette résonnance multiple, connue depuis long-temps, est la base de toute la théorie de M. Rameau, & le fondement sur lequel il éleve tout le système musical. On verra dans nos Elémens, comment on peut tirer de cette expérience, par une déduction facile, les principaux points de la mélodie & de l'harmonie; l'accord parfait tant majeur que mineur; les deux tétracordes de la Musique ancienne; la formation de notre échelle diatonique ; la différence de valeur qu'un même son y peut avoir, suivant la marche qu'on donne à la basse;

#### DISCOURS

l'altération qu'on remarque dans cette échelle, & la raison de l'insensibilité totale de l'oreille à cette altération, les regles du mode majeur; la difficulté d'entonner trois tons consécutifs; la raison pour laquelle deux accords parfaits de suite sont proscrits dans un ordre diatonique; l'origine du mode mineur; fa subordination au majeur & ses variétés; l'usage de la dissonance; la cause des effets que produisent les différens genres de musique, Diatonique, Chromatique & Enharmonique; le principe & les lois du tempérament. Nous ne faisons qu'indiquer ici ces différens objets; notre ouvrage étant destiné à les développer avec le détail & la précifion qu'ils exigent.

Nous avons eu pour but dans ce Traité, non-seulement de mettre dans le plus grand jour les recherches de M. Rameau, mais même de les simpliser à certains égards. Par exemple, outre l'expérience fondamentale dont nous avons parlé ci-dessus, ce Musicien célebre, pour parvenir à l'explication de certains phénomenes, employoit encore une autre expérience; savoir celle qui apprend qu'un corps sonore, frappé & mis en vibration, force sa douzieme & sa dix-septieme majeure en descendant à frémir & à se diviser. M. Rameau faisoit principalement usage de cette seconde expérience pour trouver l'origine du mode mineur, & pour rendre raison de quelques autres regles de l'harmonie, & nous l'avions suivi à cet égard dans notre premiere édition: dans celle-ci nous avons trouvé moyen de tirer de la premiere expérience toute seule la formation du mode mineur & de dégager d'ailleurs cette formation de toutes les questions qui y font étrangeres.

Il en est de même de quelques autres points (comme l'origine de l'accord de sous-dominante, & l'explication de certains accords de septieme) sur les-

#### xii Discours

quels nous croyons encore avoir simplisé, & peut-être un peu étendu les principes du célebre Artiste.

Nous avons d'ailleurs banni de cette édition, comme nous l'avions fait de la premiere, toutes considérations sur les proportions & progressions géométriques, arithmétiques & harmoniques, qu'on voudroit chercher dans la résonnance du corps sonore; persuadés comme nous sommes, que M. Rameau auroit pu se dispenser d'avoir aucun égard à ces proportions, dont nous croyons l'usage tout-à-fait inutile, & même, si nous l'osons dire, tout-à-fait illusoire dans la théorie de la Musique. En effet, quand les rapports de l'octave, de la quinte, de la tierce, &c. feroient tout autres qu'ils ne sont; quand on n'y remarqueroit aucune progression ni aucune loi; quand ils seroient incommenfurables entr'eux; la résonnance du corps fonore, & les fons multiples qui en dérivent, suffiroient pour fonder tout le système de l'harmonie.

#### PRÉLIMINAIRE.

Au reste, en destinant cet ouvrage à éclaircir la théorie de la Musique, & à la réduire en un corps de science plus complet & plus lumineux qu'on n'avoit fait jusqu'ici, nous devons avertir ceux qui liront ce Traité, de ne se point faire illusion sur la nature de notre objet, & sur celle de notre travail.

Il ne faut point chercher ici cette évidence frappante, qui est le propre des seuls ouvrages de Géométrie, & qui se rencontre si rarement dans ceux où la Physique se mêle. Il entrera toujours dans la théorie des phénomenes musicaux une force de Métaphysique, que ces phénomenes supposent implicitement, & qui y porte son obscurité na-turelle; on ne doit point s'attendre en cette matiere à ce qu'on appelle démonstration; c'est beaucoup que d'a-voir réduit les principaux saits en un système bien lié & bien suivi, de les avoir déduits d'une seule expérience, & d'avoir établi sur ce fondement su

#### xiv Discours

s'il est injuste d'exiger ici cette persuafion intime & inébranlable, qui n'est produite que par la plus vive lumiere; nous doutons en même temps qu'il soit possible de porter sur ces matieres une

lumiere plus grande.

On ne sera point étonné après cet aveu, que parmi les faits qui se déduifent de l'expérience fondamentale, il y en ait qui paroissent dépendre immédiatement de cette expérience, & d'autres qui s'en déduisent d'une maniere plus éloignée & moins dire Dans les matieres de Physique, où il n'est guere permis d'employer que des raisonnemens d'analogie & de convenance, il est naturel que l'analogie soit tantôt plus, tantôt moins sensible: & ce seroit, nous osons le dire, le caractere d'un esprit bien peu philosophique, de ne favoir pas reconnoître & distinguer cette gradation & ses différentes nuan-

ces. Il n'est pas même surprenant, que dans un sujet où l'analogie seule peut avoir lieu, ce guide vienne à manquer tout-à-coup pour l'explication de certains phénomenes. C'est ce qui arrive aussi dans la matiere que nous traitons; & nous n'avons pas dissimulé qu'il est certains points (quoiqu'en petit nom-bre) où le principe paroît laisser quel-que chose à désirer. Telle est, par exemple, la marche diatonique de l'échelle du mode mineur en descendant; la formation de l'accord appelé communément accord de sixte superflue, & quelques autres faits moins importans, dont nous ne pouvons guere jusqu'ici alléguer de raison satisfaisante que l'expérience seule.

Ainfi, quoique la plupart des phénomenes de l'Art musical paroissent se déduire d'une maniere simple & facile de la résonnance du corps sonore, on ne doit peut-être pas se hâter encore d'afsirmer que cette résonnance est démons.

#### xvj Discours

trativement le principe unique de l'harmonie (b). Mais en même temps on ne feroit pas moins injuste de rejeter ce principe, parce que certains phénomenes ne paroissent pas s'en déduire aussi heureusement que les autres. Il faut seulement en conclure, ou qu'on parviendra peut-être par de nouvelles

(b) La Démonstration du principe de l'harmonie par M. Rameau, ne portoit point ce titre dans le Mémoire qu'il a présenté en 1749 à l'Académie des Sciences, & que cette Compagnie a approuvé d'ailleurs avec tous les éloges que l'Auteur mérite ; le titre étoit, comme le portent les régistres de l'Académie , Mémoires où on expose les fondemens d'un système de Musique théorique & pratique. C'est aussi sous ce titre qu'il a été annoncé & approuvé par les Commissaires, qui dans leur rapport imprimé & que tout le monde peut lire à la suite du Mémoire de M. Rameau, n'ont jamais qualifié fa théorie que du nom de système; seul nom qui lui convienne en effet. M. Rameau, qui depuis l'approbation de l'Académie, a cru pouvoir donner à son système la qualité de démonstration, ne s'est pas sans doute rappelé ce que l'Académie a déclaré plusieurs sois, qu'en approuvant un ouvrage, elle ne prétend pas en adopter les principes comme démontrés. Enfin M. Rameau lui-même, dans des écrits postérieurs à ce qu'il appelle sa démonstration, est convenu que sur certains points de la théorie de l'Art musical, il avoit été obligé d'avoir recours aux analogies & aux convenances : ce qui exclut toute idée de démonstration, & fait rentrer la théorie de l'Art musical, donnée par M. Rameau, dans la classe qui lui convient, dans celle des probabilités. réflexions

#### PRÉLIMINAVRE. (KVI)

fecherches à réduire ces phénomenes au principe; ou que Pharmonie a peut? être quelqu'autre principe inconfiu, plus général que celui de li résuminte du corps sonore, & dont celui-crifest qu'une branche; ou enfin, qu'il no laut peut être pas chercher al reduite laufe la Science muficale à un seul & meme principe ; effer naturel de cette impa tience foordinaire aux Philosophes me me, qui leur fait preisdre la partiepour le tone; & juger de l'objerentier par le plus grand nombre de les faces par - Dans les sciences qu'on appelle Phyl fico-mathématiques (& la science des fons peur erre misse de nombre), il en est qui ne dépendent que d'une seule tente de que le company per en trans en dans en labbolour nece hantement pla-exbenieuse de nu lent brucibed y ev exbenieuse de nu lent brucibed y ev penfable pour forner un système exact & complet; & la Musique est peut-etre dans condernier cas Cest pour quoi, en applaudiffant aux travaux & xviij DISCOURS

aux découvertes de M. Rameau, on ne doit point négliger d'exhorter les Savans à les perfectionner encore, en y ajoutant, s'il est possible, les derniers

traits qui peuvent y manquer.

Quel que soit le fruit de leurs efforts, la gloire du savant Artiste n'a rien à craindre; il aura toujours l'avantage d'avoir le premier rendu la Musique une science digne d'occuper les Philosophes; d'en avoir simplisse & facilité la pratique, & d'avoir appris aux Musiciens à porter dans cette matiere le slambeau du raisonnement, & de l'analogie.

Nous invitons d'autant plus volontiers les Savans & les Artistes à suivre & à persectionner les vues de leur célebre Précurseur, que plusieurs d'entre eux ont déjà fait des tentatives louables, & heureuses même à certains égards, pour jeter de nouvelles lumieres sur la théorie de l'Art musical. C'est dans cette vue que le célebre Tartini nous

mound

#### PRÉLIMINAIRE.

a donné en 1754 un Traité de l'harmonie, fondé sur un principe différent de celui de M. Rameau. Ce principe consiste dans une très-belle expérience. Si on tire à la fois de deux instrumens femblables deux sons différens, ces deux sons en produiront un troisieme, disférent des deux autres. On a rapporté dans l'Encyclopédie, à l'article FONDA-MENTAL, le détail de cette expérience, d'après M. Tartini; & nous devons apprendre au public à cette occasion un fait que nous ignorions en écrivant cet article. M. Romieu, de la Société royale des Sciences de Montpellier, avoit donné à cette Société en 1753, avant que l'ouvrage de M. Tartini parût, un Mémoire imprimé la même année, & où l'on trouve cette même expérience préfentée dans un grand détail. En rapportant ce fait, comme nous le devons, nous ne prétendons rien ôter à M. Tartini; nous fommes perfuadés qu'il ne doit sa découverte qu'à ses propres recherches; mais nous ne pouvons nous dispenser de rendre un témoignage public à celui qui l'a annoncée le premier.

Quoi qu'il en soit, c'est dans cette

expérience que M. Tartini tâche de trouver l'origine de l'harmonie; mais son livre est écrit d'une maniere si obscure, qu'il nous est impossible d'en porter aucun jugement; & nous apprenons que des Savans illustres en ont pensé de même. Il seroit à souhaiter que l'Auteur engageât quelque Homme de Lettres versé dans la Musique & dans l'art d'écrire, à développer des idées qu'il n'a pas rendues assez nettement, & dont l'Art tireroit peut-être un grand fruit, si elles étoient mises dans le jour convenable. J'en fuis d'autant plus perfuadé, que quand même on ne voudroit pas regarder avec M. Tartini, l'expérience dont il est question, comme le fondement de l'Art musical, il est néanmoins vraisemblable qu'on pourroit en faire un ulage fort avantageux

PRÉLIMINAIRE. xxj pour éclairer & pour faciliter la pra-

tique de l'harmonie (c).

En exhortant les Philosophes & les Artistes à faire de nouveaux efforts pour perfectionner la théorie de la Mufique, nous devons les avertir en même temps de ne se point méprendre sur ce qui doit être le vrai but de leurs recherches. L'expérience seule en doit être la base; c'est uniquement en observant des faits, en les rapprochant les uns des autres, en les faisant dépendre ou d'un feul fait s'il est possible, ou au moins d'un très-petit nombre de faits principaux, qu'ils pourront parvenir au but si désiré d'établir sur la Musique une théorie exacte, complette & lumineuse. Les Philosophes éclairés se dispenseront du soin d'expliquer les faits,

<sup>(</sup>c) Voyez à l'article FONDAMENTAL dans l'Encyclopédie, Tom. VII, p. 63; les vues que nous avons propofées fur ce fujet. Cet article de l'Encyclopédie contient d'ailleurs l'evamen de pluficurs autres queftions, dignes d'exercer les Musiciens & les Philosophes, mais dont la discussion de l'attillée ne convient point à des Ellmens de Musique.

#### xxij Discours

parce qu'ils savent à quoi s'en tenir sur la plupart de ces fortes d'explications. Si on veut les apprécier ce qu'elles va-lent, il suffit de jeter les yeux sur les tentatives faites par de très-habiles Phyficiens, pour expliquer, par exemple, la résonnance multiple du corps sonore. Ceux-ci, après avoir remarqué (ce qui n'est pas difficile à concevoir) que la vibration totale d'une corde musicale est le mélange de plusieurs vibrations particulieres, en concluent que le son produit par le corps sonore doit être multiple, comme il l'est en esset. Mais pourquoi ce son multiple n'en paroît-il renfermer que trois, & pourquoi ces trois préférablement à d'autres? Ceuxlà prétendent qu'il y a dans l'air des particules tendues à différens tons, & que ces particules différemment ébranlées sont la cause de cette résonnance multiple. Que favons-nous de tout cela? Et en supposant même la prétendue diversité de tension dans les particules de

#### PRÉLIMINAIRE. XXII

l'air, comment cette diversité de tenfion les empêcheroit-elle d'être toutes indistinctement ébranlées par les mouvemens du corps sonore? Que devroitil donc en résulter pour l'oreille, qu'un bruit multiple & consus, où l'on ne pourroit distinguer aucun son particulier? (d)

Si les Musiciens Philosophes ne doivent pas perdre leur temps à chercher des explications physiques des phénomenes musicaux, explications toujours vagues & insuffisantes; ils doivent encore moins se consumer en efforts pour s'élever dans une région plus éloignée de leurs regards; & pour se perdre dans un labyrinthe de spéculations métaphysiques sur les causes du plaisir que l'harmonie nous fait éprouver. En vain entasseroient ils hypotheses sur hypotheses, pour expliquer pourquoi certains accords nous plaisent plus que d'autres à

<sup>(</sup>d) On peut voir un plus grand détail sur ce sujet dans l'Encyclopédie au mot FONDAMENTAL.

#### XXIV DISTOUTERS

En creufant ces hypotheses ils en reconnoîtroient bientôt le foible. Jugeonsen par les plus vraisemblables qu'on ait jusqu'à présent imaginées pour cet effet. Les uns attribuent les différens degrés de plaisirs que les accords nous font éprouver, à la concurrence plus ou moins fréquente des vibrations; les autres à la simplicité plus ou moins grande du rapport que ces vibrations ont entre elles. Mais pourquoi la concurrence des vibrations, c'est-à-dire, leur direction dans le même sens, & la propriété de recommencer fréquemment ensemble, est-elle une si grande source de plaisir? Sur quoi est fondée cette supposition gratuite? Et quand on l'ad+ mettroit, ne s'ensuivroit-il pas alors que le même accord nous feroit éprouver successivement & rapidement des sensations fort contraires, puisque les vibrations seroient alternativement concourantes & opposées? D'un autre côté, comment l'oreille est-elle fi sensible

PRÉLIMINAIRE. à la simplicité des rapports, lorsque le plus souvent ces rapports sont inconnus à celui dont l'organe est d'ailleurs le plus vivement affecté par une bonne musique? On conçoit sans peine comment l'œil juge des rapports; mais comment l'oreille en juge-t-elle? Pourquoi d'ailleurs certains accords fort agréables, tels que la quinte, ne perdent-ils presque rien de leur agrément quand on les altere, & que par conséquent on détruit la simplicité de leur rapport; tandis que d'autres accords, fort agréables aussi, tels que la tierce, deviennent durs par une foible altération; tandis enfin que le plus parfait & le plus agréable de tous les accords, l'octave, ne peut souffrir l'altération la plus légere? Avouons de bonne foi notre ignorance sur les raisons premieres de tous ces faits. Il en est vraisemblablement de la métaphysique de l'ouie, si on peut parler de la

forte, comme de celle de la vision.

dans laquelle les Philosophes ont fait jusqu'à présent si peu de progrès, & vraisemblablement ne seront guere surpassés par leurs successeurs (e).

Puisque la théorie de la Musique, (même pour celui qui veut s'y borner) renferme des questions dont tout Musicien sage doit s'abstenir, à plus forte raison doit-il éviter de s'élancer au-delà des limites de cette théorie, & de vouloir trouver entre la Musique & les autres Sciences des rapports chimériques. Les opinions singulieres avancées à ce fujet par quelques-uns des Musiciens les plus célebres, ne méritent pas d'être relevées, & doivent seulement être regardées comme une nouvelle preuve des écarts où peuvent tomber des hommes de génie, lorsqu'ils parlent de ce qu'ils ignorent.

Les regles que nous venons d'établir

<sup>(</sup>e) A ces raisons on en peut joindre encore d'autres, qu'on trouvera dans l'article CONSONANCE de l'Engystopédie, où cette question a été fort bien discutée par M. Rousseau.

PRÉLIMINAIRE. XXVII sur la route qu'on doit suivre dans la théorie de l'Art musical, suffisent pour faire connoître à nos Lecteurs le but que nous nous sommes proposé, & que nous avons tâché de remplir dans cet Ouvrage. Il ne s'agit point ici, nous le répétons, du principe physique de la ré-sonnance des corps sonores, qu'on a vainement cherché jusqu'ici, & que peut-être on cherchera long-temps en vain; il s'agit encore moins du principe métaphysique du sentiment de l'harmonie, principe encore moins connu, & qui selon toutes les apparences restera toujours couvert de nuages. Il s'agit uniquement de faire voir, comment on peut déduire d'une seule expérience les principales lois de l'harmonie, que les Artistes n'ont trouvées, pour ainsi dire, qu'à tâtons.

Dans le dessein de rendre cet Ouvrage d'une utilité presque générale, j'ai tâché de le mettre à la portée des personnes même qui n'ont aucune teinture de Musique: voici le plan que j'ai

fuivi pour cela.

Je commence par une courte Introduttion, où je définis les termes les plus ufités dans cet Art, accord, harmonie, ton, tierce, quinte, octave, &c.

l'entre ensuite dans la théorie de l'harmonie; que j'expose d'après M. Rameau, le plus clairement qu'il m'est possible. C'est la matiere du premier Livre, qui ne suppose, ainsi que l'Introduction, aucune autre connoissance de Musique; que celle des syllabes ur, rè, mi, sa, sol, la, si, que tout le monde sait.

La théorie de l'harmonie demande quelques calculs arithmétiques, néceffaires pour qu'on puisse comparer les sons entreux. Ces calculs sont trèscourts, très-simples, & j'ai fait ensorte de les pendre sensibles à tout le monde; ils n'exigent aucune opération qui ne soit clairement expliquée, & qu'un enfant ne puisse faire avec la plus légere

PRELIMINATRA. XXIX attention. Cependant, pour épargner même cette peine à ceux qui vour droient s'en dispenser, je n'ai point inféré ces calculs dans le texte; je les an rejetés dans des notes, qu'on pourra ne pas lire, si on le juge à propos, en se contentant de supposer comme vraies les propositions énoncées dans le texte & dont la preuve se trouve dans les notes: A description in interior and interior . ¿Je n'ai point cherché à multiplier ces calculs; j'aurois même voulu les fups primer, s'il eut été possible; tant il me paroît à craindre que la plupart des Lect teurs ne prennent le change fur ce sujet & qu'ils ne croyent ou qu'ils ne me soupçonnent de croire toute cette arithà métique très importantes pour sogner um Artisté. Les calcul pous à la pvérité faciliter l'intelligence de certains points de lauthéorie ; comme du rapport en tre les tons de la gamme Addiptemo pérament; mais ce qu'il faut de calcul pour traiter ces deux points of & simple.

#### XXX DISCOURS.

& pour tout dire, si peu de chose, que rien ne mérite moins d'étalage. N'imitons pas ces Musiciens qui se croyant Géometres, ou ces Géometres qui se croyant Musiciens, entassent dans leurs écrits chiffres sur chiffres, imaginant peut-être que cet appareil est nécessaire à l'Art. L'envie de donner à leurs productions un faux air scientifique, n'en impose qu'aux ignorans, & ne sert qu'à rendre leurs traités plus obscurs, & moins instructifs. En qualité de Géometre, je crois avoir quelque droit de protester ici (s'il m'est permis de m'exprimer de la forte) contre cet abusridicule de la Géométrie dans la Mu-

Je le puis avec d'autant plus de raifon, qu'en cette matiere les fondemens des calculs sont hypothétiques jusqu'à un certain point, & ne peuvent même être qu'hypothétiques. Le rapport de l'octave comme 1 à 2, celui de la quinte comme 2 à 3, celui de la tierce PRÉLIMINAIRE. XXX; majeure comme 4 à 5, &c. ne sont peut-être par les vrais rapports de la nature; mais seulement des rapports approchés, & tels que l'expérience les a pu faire connoître. Car l'expérience donne-t-elle jamais autre chose que des à peu près!

50 Mais heureusement ces rapports approchés suffisent, quand ils ne seroient pas exaclement vrais, pour rendre raison des phénomenes qui dépendent du rapport des sons; comme de la différence des tons de la gamme, de l'altération nécessaire des quintes & des tierces, des différentes manieres d'accorder les instrumens, & d'autres faits semblables. Si les rapports de l'octave, de la quinte & de la tierce, ne sont pas exactement tels que nous les avons supposés, du moins aucune expérience ne peut prouver qu'ils ne le sont pas & puisque ces rapports out une expression simple, & suffifent d'ailleurs à la théorie, il seroit inutile & contraire

xxxij Discours

même à la faine maniere de philoute fopher, de vouloir imaginer d'autres rapports, pour en faire la bafe de que lu que système de Musique, moins facile & moins simple que celui dont nous donnons l'exposé dans cet Ouvrage.

Le second Livre contient les principales regles de la composition, ou ce qui est la même chose, la pratique de l'harmonie. "Ces regles font fondées fur les principes exposes dans le pre mier Livre; cependant ceux qui vour dront se renfermer dans la pratique, fans en approfondir les raisons, peuvent le borner a lire PIneroduction? & le second Livre. Ceux qui aurone hi le premier Livre; trouveront à chal que regle que contient le fecondiquit renvoi à l'endroit du premier Livre, où l'on donne la raifon de cette regles Pour ne point présenter la lois ult wop grand nombre d'objets & de préceptes p j'il rejeté dans les Notes de cene leconde partie philicuro regles

PRÉLIMINAIRE. XXXIIJ & observations d'un usage moins fréquent, qu'il sera peut-être bon de réserver pour une seconde lecture, quand on se sera bien instruit des regles essentielles & sondamentales expliquées dans le texte.

Ce fecond Livre ne suppose non plus à la rigueur, aucune habitude du chant, ni même aucune connoissance de Musique; il demande seulement qu'on fache, non l'intonation, mais simplement la position des notes dans la clef de fa sur la quatrieme ligne, & dans celle de sol sur la seconde; encore pourra-t-on acquérir cette connoissance dans mon Ouvrage même; car j'explique au commencement du second Livre, la position des cless & des notes. Il n'est question que de se la rendre un peu familiere, & on n'aura plus de difficulté.

On ne doit pas s'attendre à trouver ici toutes les regles de la composition, sur-tout celles qui concernent la Mu-

## xxxiv Discours

sique à plusieurs parties, & qui étant moins rigoureuses, s'apprennent principalement par l'usage, par l'étude des grands modeles, par le fecours d'un bon Maître, & fur-tout par l'oreille & par le goût. Cet Ouvrage n'est proprement, si je puis m'exprimer ainsi, qu'un Rudiment de Musique, destiné à développer aux commençans les principes fondamentaux, & non les détails pratiques de la composition. Ceux qui désireront s'instruire plus à fond de ces détails, les trouveront ou dans le Traité de l'Harmonie de M. Rameau, ou dans le Code de Musique qu'il a publié depuis peu (f), ou enfin dans l E xposition de la théorie & de la pratique de la Musique, par M. Bethizi (g): ce dernier Livre m'a paru clair & méthodique. On peut le regarder (quant aux

<sup>(</sup>f) J'excepte de ce Code les Réflexions sur le principe sonore, qui sont à la fin, & dont je ne conseille Lecture à personne.

<sup>(</sup>h) Paris 1754, chez Lambert.

PRÉLIMINAIRE. XXXV

détails de pratique ) comme un supplément au mien; je rends cette justice à l'Auteur avec d'autant plus d'empressement, qu'il m'est entiérement inconnu, & qu'il a, ce me semble, critiqué assez

& qu'il a, ce me femble, critique affez légérement mon propre Ouvrage (h). Est-il nécessaire d'ajouter, qu'il ne

Est-il necessaire d'ajouter, qu'il ne suffit pas pour faire de bonne Musique, de s'être bien familiarisé avec les principes exposés dans ce Livre? On pourra seulement y apprendre jusqu'à un certain point la mécanique de l'Art; c'est à la nature à faire le reste: sans elle on ne composera pas de meilleure Musique pour avoir lu ces Elémens, qu'on ne fera de bons vers avec le Dictionnaire de Richelet. Ce sont, en un mot, des Elémens de Musique, & non des Elémens de génie que je prétends donner

Tel est l'objet pour lequel j'ai composé, & tel est l'esprit dans lequel il

<sup>(</sup>h) On peut voir cette critique & mes réponses dans les Journaux Economiques de 1752.

xxxvj Discours, &c. faut lire cet Ouvrage, dont encore une fois, le fond ne m'appartient en aucune maniere. Mon unique but à été de me rendre utile; je n'ai rien oublié pour y parvenir, & je souhaite y avoir réussi (i).

(i) Je ne puis me dispenser de reconnoître ici les obligations que j'ai à M. l'Abbé Rousser, ci-devant Curé au quartier des Comtes à Marseille; il a eu la bonté de me communiquer un grand nombre de remarques très-justes, qu'il a faites sur la premiere édition de ces Elémens, cé dont j'ai profité pour persectionner les suivantes.

1 ./



# ÉLÉMENS DE MUSIQUE,

THÉORIQUE ET PRATIQUE.

## INTRODUCTION,

Qui contient les définitions de quelques termes.

#### CHAPITRE PREMIER.

Ce que c'est que Mélodie, Accord, Harmonie, Intervalle.



2. On appelle accord le mélange de plusieurs fons qui se font entendre à la fois, & l'harmo-

INTROD.

Reflection nie est proprement une suite d'accords qui en fe succédant flattent l'organe. Harmonie se dit aussi en parlant d'un seul & même accord, pour signisser l'union des sons qui forment cet accord, & la sensation qui résulte à l'oreille de cette réunion. Nous emploirons quelquefois le mot harmonie dans ce dernier sens, mais de maniere qu'il ne pourra jamais y avoir d'équivoque.

3. Dans la mélodie & dans l'harmonie, on nomme intervalle la différence qu'il y a d'un fon à un autre plus ou moins aigu.

4. Pour apprendre à connoître les intervalles, & la maniere de les diffinguer, prenons la gamme ordinaire ut, re, mi, fa, fol, la, fi, UT, que toute personne entonne naturellement, pourvu qu'elle n'ait ni l'oreille ni la voix excessivement fausse. Voici ce que nous remarquerons en chantant cette gamme.

Le son ré est plus haut, ou plus aigu, que le son ut, le son mi plus que le son ré, le son fa plus que le son mi, &c. & ainsi de suite; de sorte que l'intervalle, ou la différence du son ut au son ré, est moindre que l'intervalle ou la

THÉORIQUE ET PRATIQUE.

différence du son ut au son mi, l'intervalle de ut à mi, moindre que celui de ut à fa, &c. & Chap. I: qu'ensin l'intervalle du premier ut au second UT est le plus grand de tous. C'est pour distinguer ces deux ut, que j'ai désigné le second par des lettres majuscules.

5. En général l'intervalle de deux sons est d'autant plus grand, que l'un de ces sons est plus aigu ou plus grave par rapport à l'autre; mais il faut bien remarquer que deux sons peuvent être également aigus ou également graves, quoique d'inégale force. Une corde de violon touchée avec un archet rend toujours un son également aigu, soit qu'on la touche fortement ou foiblement; le son sera seulement plus ou moins fort. Il en est de même de la voix : qu'on forme un son en enslant la voix peu à peu, on s'appercevra que le son augmentera de force, mais qu'il sera toujours également grave, ou également aigu.

6. Nous remarquerons encore dans la gamme, que les intervalles de l'ut au ré, du ré au mi, du fa au fol, du fol au la, du la au fi, font égaux, ou à peu près égaux; & que les intervalles du mi au fa, & du fi à l'ut, font aussi égaux

#### ELÉMENS DE MUSIQUE

entr'eux, mais qu'ils ne sont qu'environ la moitié des premiers. Ce fait est connu & avoué de tout le monde : nous en donnerons la raison dans la suite, & on peut facilement s'en assure par le secours de l'expérience (a).

(a) Cette expérience est facile à faire. Que l'on chante la gamme ut, rt, mi, fa, fol, la, fi, UT, on remarquera d'abord sans peine que la demi-gamme fol, al, fi, UT, est toute semblable à la demi-gamme ul, rt, mi, fa: ensorte que si après avoir chanté cette gamme, on vouloit la chanter de nouveau en donnant à ul le même son que fol avoit dans le premier chant; le rt du nouveau chant auroit le même son que le la du premier. Le mi que le fl. Se le fa que l'UT.

D'où il s'ensuit qu'il y a même intervalle d'ut à ré, que de sol à la; de ré à mi, que de la à si, & de mi à sa, que de si à UT.

On trouvera de même que du ré au mi, du fa au fol, il y a le même intervalle que de l'ut au ré. Pour s'en convaincre, il faudra d'abord chanter la gamme une fois, puis la chanter de nouveau en donnant à ut, dans ce nouveau chant, le même son que l'on a donné à ré dans le premier, & l'on s'appercevra que le ré du second chant aura le même son, du moins sensiblement, que le mi du premier chant; d'où il s'ensuit que l'intervalle de ré à mi est du moins sensiblement égal à celui d'ut à ré. On trouvera de même que l'intervalle de fa à fol est sensiblement le même que d'ut à ré.

Cette expérience peut coûter quelque peine à faire

#### THEORIQUE ET PRATIQUE.

7. C'est pour cela qu'on a nommé demi ton INTROD l'intervalle du mi au fa, ou du si à l'ut; & ton Chap. I. l'intervalle d'ut à ré, celui de ré à mi, de voye, l'faux mar qu'et A.

Le ton s'appelle encore seconde majeure,

& le demi-ton, seconde mineure.

8. Descendre ou monter d'un son à un autre par l'intervalle d'un ton ou d'un demi-ton, ou en général de seconde, soit majeure soit mineure, comme de ré à ut, ou de ut à ré; de sa à mi, ou de mi à sa.

quand on n'a pas une certaine habitude avec le chant; mais on pourra la faire très-facilement en se servant d'un clavecin, par le moyen duquel on sera dispensé de retenir les sons. En touchant sur ce clavecin les cordes sol, la, si, ut, & entonnant en même temps ut, ré, mi, fa, ensorte que l'on donne à ut le même son que celui de la corde sol, on verra que ré du chant sera le même que la du clavecin, &c.

On éprouvera auffi sur ce même clavecin, que si on veut chanter la gamme en donnant à ut le même son que mi, le ré qui dévra suivre ut, sera très-sensiblement plus haut que le sa qui suit mi; a ainsi l'on-conclura que l'intervalle du mi au su est moindre que celui d'ut à ré; se si nonveut monter du sa un autre son qui sasse sa se si on veut monter du sa un autre son qui sasse sa se si on veut monter du sa un autre son qui sasse sa se si on reuvera de se meme intervalle que sa sait au sece mi, on trouvera de

NTROD.

# 

#### CHAPITRE II.

Noms par lesquels on désigne les différens intervalles de la gamme.

9. U N intervalle composé d'un ton & un demi-ton, comme mi sol, ou la ut, ou ré sa, s'appelle tierce mineure.

Un intervalle composé de deux tons, comme ut mi, ou sa la, ou sol si, s'appelle tierce majeure.

Un intervalle composé de deux tons & un demi-ton, comme ut fa, ou fol ut, s'appelle quarte.

la même maniere, que l'intervalle de mi à ce nouveau fon, est à peu près le même que celui d'ut à ré. Done l'intervalle de mi à fa est à peu près la moitié de celui d'ut à ré.

Donc, puisque les deux demi-gammes

font parfaitement semblables, & que les intervalles d'ut à ré, de ré à mi, & de fa à fol, sont égaux, il s'ensuit que les intervalles de fol à la & de la à s'iont encore égaux à chacun des trois intervalles d'ut à ré, de ré à mi, & de sa à fol, & que les intervalles de mi à sa & de stà ut sont aussi égaux, mais ne sont que l'imposité des autres.

Un intervalle composé de trois tons, comme fa si, s'appelle triton ou quarte superflue. Intro

Un intervalle composé de trois tons & un demi-ton, comme ut sol, ou fa ut, ou ré la, ou mi si, &c. s'appelle quinte.

Un intervalle composé de trois tons & de deux demi-tons, comme mi UT, s'appelle fixte mineure.

Un intervalle composé de quatre tons & un demi ton, comme ut la, s'appelle sixte majeure.

Un intervalle composé de quatre tons & deux demi-tons, comme ré ut, s'appelle septieme mineure.

Un intervalle composé de cinq tons & un demi - ton, comme ut si, s'appelle septieme majeure.

Enfin un intervalle composé de cinq tons & deux demi-tons, comme ut UI, est appelé odave.

Plusieurs des intervalles dont nous venone de parler, ont encore d'autres noms, comme on le verra au commencement de la seconde partie; mais ceux qu'on vient de rapporter font les plus communs, & les feuls dont nous ayons besoin pour le présent,

A iv

#### 8 ELÉMENS DE MUSIQUE

- 10. Deux sons également aigus, ou également graves, quelque inégalité qu'il y ait d'ailleurs dans leur force, sont dits à l'unisson l'un de l'autre.
- 11. Quand deux sons forment entr'eux un intervalle quelconque, on dit que le plus aigu est à cet intervalle en montant par rapport au plus grave, & que le plus grave est à cet intervalle en descendant par rapport au plus aigu. Ainsi dans la tierce mineure mi sol, où mi est le son grave & sol le son aigu, sol est à la tierce mineure de mi en montant, & mi est à la tierce mineure de sol en descendant.
- 12. De même si en parlant de deux corps sonores, on dit que l'un est à la quinte de l'autre au-dessus ou en montant, cela veut dire que le son rendu par l'un est à la quinte en montant du son rendu par l'autre, &c.



# CHAPITRE III.

INTRO Ch. III.

Des intervalles plus grands que l'octave.

13. C I après avoir entonné la gamme ut, ré, Voyez la mi, fa, fol, la, fi, UT, on veut figure B. pousser cette gamme plus loin en montant, on s'appercevra sans peine qu'on formera une nouvelle gamme UT, RE, MI, FA, &c. entiérement semblable à la premiere, & dont les fons feront à l'octave, en montant, de ceux qui leur répondent dans la premiere gamme ; ainsi RE, second son de la seconde gamme, fera à l'octave en montant du ré de la premiere gamme ; de même MI sera à l'octave de mi, &c. & ainsi des autres.

14. Comme il y a neuf fons depuis le premier ut jusqu'au second RE, l'intervalle de ces deux fons s'appelle neuvieme, & cette neuvieme est composée de six tons & deux demi-tons. Par la même raison l'intervalle de ut à FA, s'appelle onzieme, l'intervalle de ut à SOL, douzieme, &c.

Il est visible que la neuvieme est l'octave de la seconde; que la onzieme est l'octave de la quarte; INTROD.

que la douzieme est l'octave de la quinte, &c.
L'octave de l'octave d'un son s'appelle la
double octave; l'octave de la double octave
se nomme triple octave, & ainsi de suite.

La double octave se nomme aussi quinzieme, & par la même raison la double octave de la tierce est nommée dix-septieme, la double octave de la quinte, dix-neuvieme, &c. (b).

(b) Supposons deux cordes sonores de même matiere, de même grosseur & également tendues, mais inégales en longueur; on trouvera par expérience,

1°. Que si la plus petite est la moitié de la plus grande, le son qu'elle rendra sera à l'octave au-dessus

du son que rendra la plus grande.

2°. Que si la plus petite est le tiers de la plus grande, celle rendra la douzieme au-dessus du son de la plus grande.

3°. Que si elle en est le cinquieme, elle rendra la

dix-septiemé au-dessus.

De plus, c'est une vérité démontrée & généralement admise; que plus une corde est petite, plus elle fait de vibrations (c'est-à-dire d'allées & de retours) dans un même temps, par exemple, dans une heure, dans une minute, dans une seconde, & e. ensorte qu'une corde qui est le tiers d'une autre, fait trois vibrations pendant que la plus grande n'en sait qu'une. De même une corde qui est à la moitié d'une autre, sait deux vibrations pendant que cette autre en fait une; & une

# CHAPITRE IV.

INTROI Chap. Il

Ce que c'est que Dieze & Bémol.

15. I L est visible qu'on peut imaginer les cinq tons qui entrent dans la gamme, comme partagés chacun en deux demi-tons,

corde qui n'en seroit que la cinquieme partie, feroit cinq vibrations dans le même temps.

De là il s'ensuit que le son d'une corde est d'autant plus ou d'autant moins aigu, que cette corde fait plus ou moins de vibrations dans un certain temps fixe, par exemple dans une seconde.

C'est pourquoi sion représente un son quelconque par 1, on peut représenter l'octave au-dessus par 2, c'està-dire par le nombre des vibrations que fait la corde
qui donne l'octave, tandis que l'autre corde fait une
vibration: de même on représentera la douzieme audessus du son 1 par 3, la dix-septieme majeure audessus par 5, &c. Mais il saut bien remarquer que par
ces expressions numériques on ne présend point comparer les sons en eux-mêmes; car les sons en eux-mêmes ne son que des sensations, & on ne peut pas dire
qu'une sensation soit triple ou double d'une autre: ainsi
les expressions 1, 2, 3, &c. employées pour désigner
un son, son octave au-dessus, sa douzieme au-dessus,
ce. signifie seulement que si une corde fait un certain
nombre de vibrations dans une seconde, par exemple,

ainsi on peut arriver d'ut à ré, en passant par un INTROD. fon intermédiaire qui sera plus haut d'un demiton que ut, & plus bas d'un demi-ton que ré. Un son de la gamme s'appelle dieze, quand il est élevé d'un demi-ton, & il se désigne par cette marque X; ainsi ut X signifie ut dieze, c'est-à-dire, ut élevé d'un demi-ton au-dessus de l'ut de la gamme. Un fon de la gamme baissé d'un demi-ton s'appelle bémol, & se désigne par un b; ainsi la b signifie la bémol, ou la baissé d'un demi-ton.

#### CHAPITRE

Ce que c'est, que consonance & dissonance.

16. U N accord composé de sons dont l'u-nion plaît à l'oreille, s'appelle accord consonant; & les sons qui forment cet accord s'appellent consonances les uns par rapport aux

la corde qui est à l'octave au-dessus en fera le double dans le même temps, la corde qui est à la douzieme au-dessus en fera le triple. &c.

Ansi comparer des sons entr'eux n'est autre chose que comparer entr'eux le nombre de vibrations que font pendant un certain temps les cordes qui produisent ces fons.

autres. La raison de cette dénomination est qu'un accord est d'autant plus parfait, que les Introd. sons qui le forment se confondent davantage enfemble.

17. L'octave d'un son est la plus parfaite des consonances que ce son puisse avoir; enfuite la quinte, puis la tierce, &c. C'est un fait d'expérience.

18. Un accord composé de sons dont l'union déplaît à l'oreille s'appelle accord dissonant, & les sons qui le forment sont appelés dissonances les uns par rapport aux autres. La seconde, le triton & la septieme d'un son, sont des dissonances par rapportà lui. Ainsi un accord composé des sons ut ré, ou ut si, ou fa si, &c. est un accord dissonant. La raison qui rend la dissonance défagréable, c'est que les sons qui la forment ne se confondent nullement à l'oreille, & font entendus par elle comme deux fons distincts, quoique frappés à la fois.





# LIVRE PREMIER,

Qui contient la théorie de l'Harmonie.

#### CHAPITRE PREMIER.

Expériences préliminaires & fondamentales.

PREMIERE EXPÉRIENCE.

19. S I on fait réfonner un corps sonore, on entend, outre le son principal & son octave, deux autres sons très-aigus, dont l'un est la douzieme au-dessus du son principal, c'est-à-dire l'octave de la quinte de ce son; & l'autre est la dix-septieme majeure au-dessus de ce même son, c'est-à-dire la double octave de sa tierce majeure.

20. Cette expérience est principalement fensible sur les grosses cordes d'un violoncelle, dont le son étant sort grave, laisse distinguer affez facilement à une oreille tant soit peu exercée, la douzieme & la dix-septieme dont il s'agit (c).

(c) Puisque l'octave au-dessus du son 1 & 2, l'octave au-dessous de ce même son sera \frac{1}{2}, c'est-à-dire,

#### THÉORIQUE ET PRATIQUE.

21. Le son principal est appellé générateur,

& les deux autres sons qu'il engendre & qui I. PART. l'accompagnent, font appelés ses harmoniques, en y comprenant l'octave.

que la corde qui donnera cette octave, fera une demivibration pendant que la corde qui donne le son 1 en fera une. Donc pour avoir l'octave au-dessus d'un son, il faut multiplier par 2 la quantité qui exprime ce son; & pour avoir l'octave au-dessous, il faut au contraire diviser par 2 cette même quantité.

|    | C'est pourquoi si un son quelconque, | pa | ır e | xem      |
|----|--------------------------------------|----|------|----------|
| u  | , est appelé                         |    |      | ı.       |
|    | Son octave au-dessus sera            |    |      | 2.       |
|    | Sa double octave au-dessus           |    | •    | 4.       |
|    | Sa triple octave au-dessus           |    |      | 8.       |
|    | De même son octave au-dessous sera   | •  |      | <u>.</u> |
|    | Sa double octave au-dessous          |    |      | ÷.       |
|    | Sa triple octave au-dessous          |    |      | ÷.       |
| 8c | ainsi de suite.                      | ,  |      |          |
|    | Sa douzieme au-deffus                |    |      | 3.       |
|    | Sa douzieme au-deflous               |    |      |          |
|    | Sa dix-septieme majeure au-dessus .  |    |      | ٢.       |
|    | Sa dix-septieme majeure au-dessous   |    |      | á.       |

Donc la quinte au-dessus du son 1 étant l'octave au-dessous de la douzieme, sera, par ce qu'on vient de dire, 3; ce qui signifie que cette corde fait 2 vibrations, c'est-à-dire une vibration & demie, pendant une seule vibration de la corde qui rend le foir 1.

Pour

ple

16

# SECONDE EXPÉRIENCE. 22. Il n'y a personne qui ne s'apperçoive de la ressemblance qu'il y a entre un son & son

Pour avoir · la quarte au-dessus du son 1, il faut prendre la douzieme au-dessus du son 1, & la double octave au-dessus de cette douzieme. En esset, la douzieme au-dessus d'ut, par exemple, est sa, dont la double octave est la quarte sa au-dessus d'ut. Donc, puisque la douzieme au-dessus de 1 est \(\frac{1}{2}\), il s'ensuit que la double octave au-dessus de cette douzieme, c'est-à-dire la quarte du son 1 en montant, sera \(\frac{1}{2}\) multiplié par 4, ou \(\frac{1}{2}\).

Enfin la tierce majeure n'étant que la double octave au-deflous de la dix-feptieme, il s'enfuit que la tierce majeure au-deflus du fon 1 fera 5 divifé par 4, c'està-dire \$\frac{1}{2}\$.

La tierce majeure d'un fon, par exemple, la tierce majeure mi du fon  $u_1$ , & fa quinte folt, forment entr'elles une tierce mineure mi, folt; or mi est  $\frac{1}{4}$ , &  $folt \frac{1}{2}$ , par ce qui vient d'être démontré : d'où il s'ensuit que la tierce mineure, ou l'intervalle de mi à folt, sera exprimé par le rapport de la fraction  $\frac{1}{4}$ , à la fraction  $\frac{1}{4}$ .

Pour déterminer ce rapport, il faut remarquer que \$\frac{1}{2}\$ et la même chose que \$\frac{1}{2}\$; & que \$\frac{3}{2}\$ est la même chose que \$\frac{1}{2}\$; de forte que \$\frac{1}{2}\$ fera \$\frac{1}{2}\$ dans le même rapport que \$\frac{1}{2}\$, \$\frac{1}{2}\$, \$\frac{1}{2}\$, \$\frac{1}{2}\$ of the dire dans le même rapport que 10 \$\frac{1}{2}\$, 0 u que 5 \$\frac{1}{2}\$ 6. Done, si deux sons forment entr'eux une tierce mineure, & que le premier soit représente par cinq, le second le sera par 6; ou, ce octave octave en montant ou en descendant. Ces ... deux sons se confondent presque entiérement I. PART.

Chap. 1.

qui est la même chose, si le premier est représenté par 1, le second le sera par f.

Ainsi la tierce mineure harmonique qui se trouve dans la résonnance même du corps sonore entre les sons mi & fol harmoniques du son principal, peut être exprimée par la fraction \$.

N. B. On voit par cet exemple, que pour comparer entr'eux deux sons qui sont exprimés par des fractions. il faut d'abord multiplier le haut de la fraction qui exprime le premier, par le bas de la fraction qui exprime le fecond, ce qui donnera un premier hombre; comme ici le haut , de la fraction }, multiplié par le bas 2 de la fraction ?, a donné 10. Ensuite on multipliera le haut de la seconde fraction par le bas de la premiere. ce qui donnera un second nombre, comme ici 12 qui est le produit de 4 par 33 & le rapport de ces deux nome bres (qui dans l'exemple précédent sont 10 & 11) exprimera le rapport de ces sons, ou, ce qui revient au même, l'intervalle qu'il y a de l'un à l'autre; de maniere que plus le rapport de ces sons différera de l'unité, plus l'intervalle sera grand.

. Voilà comment on compare entr'eux deux sons dont on connoît la valeur numérique. Voici maintenant comment on trouve l'expression numérique d'un son, quand on fait le rapport qu'il doit avoir avec un autre fon dont l'expression numérique est données

#### 18 ELEMENS DE MUSIQUE

1. Part. On peut d'ailleurs se convaincre par deux faits Chap. I. très-fimples de la facilité qu'on a à prendre l'un pour l'autre.

Je suppose qu'on veuille chanter un air, & qu'ayant pris d'abord cet air sur un ton trop haut ou trop bas pour sa voix, on soit obligé,

Par exemple, supposons que l'on cherche la tierce majeure de la quinte \(\frac{1}{2}\), cette tierce majeure doit être, par ce qui a été dit ci-dessus, les \(\frac{1}{2}\) de la quinte; car la tierce majeure d'un son quelconque est les \(\frac{1}{2}\) de ce son. Il faut donc chercher une fraction qui exprime les \(\frac{1}{4}\) de \(\frac{1}{2}\); c'est ce qui se fait en multipliant le haut \(\frac{1}{6}\) le bas des deux fractions l'un par l'autre, d'où résulte la nouvelle fraction \(\frac{1}{2}\). On trouvera de même que la quinte de la quinte est \(\frac{1}{4}\), parce que la quinte de la quinte est \(\frac{1}{4}\), parce que la quinte de la quinte est \(\frac{1}{4}\).

On n'a parlé jusqu'ici que des quintes, des quartes, des tierces majeures & mineures en montant; or is est facile de trouver par les mêmes regles les quintes, quartes, tierces majeures & mineures en descendant. Car supposant que ur soit égal à 1, on a vu que sa quinte, sa quarte, sa tierce majeure & mineure en montant, sont \(\frac{1}{2}\); \(\frac{1}{7}\), \(\frac{1}{7}\), \(\frac{1}{7}\). Pour avoir sa quinte, sa quarte, sa tierce majeure & mineure en descendant a il ne faut que renyerser ces fractions, ce qui donnera \(\frac{1}{7}\), \(\frac{1}{7}\), \(\frac{1}{7}\).

### THÉORIQUE ET PRATIQUE!

pour ne point trop s'efforcer, de chanter l'air = dont il s'agit sur un ton plus bas ou plus haut I. PART. que le premier; je dis que sans être Musicien en aucune maniere, on prendra naturellement le nouveau ton à l'octave en bas, ou à l'octave en haut du premier; & que pour prendre ce nouveau ton à un autre intervalle que l'octave, il faut y faire attention. C'est un fait dont il est facile de s'assurer par l'expérience.

Autre fait. Qu'une personne chante un air en notre présence, & le chante sur un ton trop haut ou trop bas pour notre voix; si nous voulons chanter cet air avec elle, nous prenons naturellement l'octave en bas ou en haut, & fouvent en prenant cette octave, nous croyons prendre l'unisson (d).

(d) Donc on n'est point cense changer la valeur d'un son en multipliant ou en divisant par 2, par 4, ou par 8, : 6.c. le nombre qui exprime ce son; puisque par ces opé-. rations on ne fait que prendre l'octave simple, double. ou triple, &c. du fon dont il s'agit, & qu'un fon se confond avec fon octave.



I. PART. 'Chap. II.

#### CHAPITRE IL.

Origine des deux modes; du chant le plus naturel, & de la plus parfaite harmonie.

23. P Our fixer davantage les idées, nous appellerons ut le fon rendu par le corps sonore: il est évident, par la premiere expérience, que ce son est toujours accompagné de sa douzieme & de sa dix-septieme majeures, c'est-à-dire de l'octave de sol & de la double octave de mi.

24. Donc cette octave de fol & cette double octave de mi fournissent l'accord le plus parfait qu'on puisse joindre à ut, puisque cet accord est l'ouvrage de la nature (e).

(e) L'accord formé de la douzieme & de la dix-feptieme majeures unies au fon principal, étant exactement conforme à celui que donne la nature, est aussi par cette raison le plus agréable de tous, sur-tout lorsque le Compositeur peut proportionner ensemble les voix & les instrumens d'une maniere propre à donner à cet accord tout son effet. M. Rameau l'a exécuté avec le plus grand succès dans l'Acte de Pygmalion, page 34, où Pygmalion chante avec le Chœur, l'Amour triomphe, & cc. Dans cet endroit du Chœur, les deux parties de basse, vocale

25. Par la même raison le chant formé d'ut, de l'octave de fol & de la double octave de I. PART. mi, entonnées l'une après l'autre, seroit aussi le chant le plus fimple & 1e plus naturel de tous, si notre voix avoit assez d'étendue pour former fans peine d'aussi grands intervalles : mais la liberté & la facilité que nous avons de substituer à un fon fon octave, lorsque cela est plus commode à notre voix, nous fournit un moyen de représenter ce chant.

26. C'est pour cela qu'après avoir entonné le son ut, nous entonnons naturellement la tierce mi & la quinte sol, au lieu de la double octave de mi, & de l'octave de sol; d'où nous formons, en y joignant l'octave du son ut, ce chant ut, mi, sol, ut, qui est en effet le plus simple & le plus facile de tous; aussi a - t - il son origine dans la résonnance même du corps sonore.

27. Ce chant ut, mi, fol, ut, dans lequel la tierce ut mi est majeure, constitue ce qu'on

& instrumentale, rendent le son principal & son octave; le premier dessus & la partie de haute-contre rendent la dix-septieme majeure & l'octave de cette dix-septieme en descendant; enfin, le second dessus rend la douzieme. appelle le genre ou mode majeur ; d'où il s'en-L. Part: fuir que le mode majeur est l'ouvrage imméchap. II. diar de la nature.

28. Dans le chant ut, mi, fol, dont on vient de parler, les sons mi & fol sont tels, que le son principal ut (Art. 29.) les sait résonner tous deux; mais le second son mi ne sait point résonner fol qui n'est que sa tierce mineure.

29. Or imaginons qu'au lieu de ce son mi, on place entre les sons ut & fol un autre son qui ait (ainfi que le son ut) la propriété de faire résonner sol, & qui soit pourtant dissérent d'ut; ce son qu'on cherche doit être tel; par l'art. 19. qu'il ait pour dix-septieme majeure le son sol ou l'une des octaves de sol; par conféquent le son cherché doit être à la dix-septieme majeure au-dessous de sol, ou, ce qui revient au même, à la tierce majeure au dessous de ce même son sol. Or le son mi étant à la tierce mineure au-dessous de sol, & la tierce majeure étant (Art. 9.) d'un demi-ton plus grande que la tierce mineure, il s'ensuit que le son qu'on cherche sera d'un demi-ton plus bas que mi, & sera par conséquent mi b. 30. Ce nouvel arrangement ut, mi b, fol,

dans lequel les sons ut & mi b font l'un & l'autre résonner sol, sans que ut fasse résonner I. PART. mi b, n'est pas à la vérité aussi parfait que le premier arrangement ut, mi, fol; parce que dans celui-ci les deux fons mi & fol font l'un & l'autre engendrés par le son principal ut; au lieu que dans l'autre le son mi b n'est pas engendré par le son ut : mais cet arrangement ut , mi b , fol , est aussi dicté par la nature (Art. 29.), quoique moins immédiatement que le premier; & en effet l'expérience prouve que l'oreille s'en accommode à peu près aussi-bien.

31. Dans ce chant ut, mi b, fol, ut, il est évident que la tierce d'ut à mi , est mineure ; & telle est l'origine du genre ou mode appelé mineur (f).

(f) L'origine qu'on donne ici au mode mineur est la plus simple & la plus naturelle qu'il est possible. Dans la premiere édition de cet Ouvrage, je l'avois déduite avec M. Rameau, de l'expérience suivante. Si l'on fait résonner une corde AB, & qu'on ait en même temps deux Voyez C autres cordes CF, LM, dont la premiere foit à la douzieme au-dessous de AB, & la seconde LM à la dix-septieme majeure au-dessous de AB, les cordes CF, LM, frémiront sans résonner, dès que la corde AB résonnera, & se diviseront de plus par une espece

32. Donc les accords les plus parfaits sont:

Nap. II.

1° tout accord, comme ut mi sol ut, formé
d'un son, de sa tierce majeure, de sa quinte
& de son octave: 2° tout accord, comme
ut mi | fol ut, formé d'un son, de sa tierce
mineure, de sa quinte & de son octave. En
effet, ces deux accords sont donnés par la
nature, mais le premier plus immédiatement
que le second. Le premier est appelé accord
parfait majeur, & le second, accord parfait
mineur.

d'ondulation, la premiere en trois, la seconde en cinque parties égales; ensorte que dans le frémissement de la corde CF on distinguera aisement deux points en repos. D. E. & dans le frémissement de la corde LM, quatre points en repos N, O, P, Q, tous placés à égale diftance entr'eux, & divifant les cordes en trois ou en cinq parties égales. Dans cette expérience, dit M. Rameau, si on représente par ut le son de la corde AB, les deux autres cordes représenteront les sons fa & la b . & de là M. Rameau déduit le chant fa la b ut, & par conféquent le mode mineur. L'origine que nous donnons au mode mineur dans cette nouvelle édition, me paroît plus directe, & plus fimple, parce qu'elle ne suppose; point d'autre expérience que celle de l'Art. 19, & que d'ailleurs on v conferve le son fondamental ut dans les deux modes, sans être obligé, comme M. Rameau, de le changer en fa.

25

# CHAPITRE III.

De la suite des quintes, & des lois qu'elle doit observer.

33. D'Uisque le son ut fait entendre le son fol, & qu'il est entendu dans le son fa, lesquels sons fol & fa sont ses deux douziemes, nous pouvons imaginer un chant composé de ce son ut & de ses deux douziemes, ou, ce qui revient au même (Art. 22.), de ses deux quintes fa & sol, l'une au dessous, l'autre au-dessus; ce qui donne le chant ou la suite de quintes fa, ut, fol, que j'appelle BASSE FON-DAMENTALE d'ut par quintes.

Nous verrons dans la fuite (CHAP. XVIII.) qu'il y a des basses fondamentales par tierces, tirées de deux dix-feptiemes, dont l'une résonne avec le son principal, & dont l'autre renferme ce son. Mais il faut aller pied à pied, & nous nous contentons pour le présent d'envisager d'abord les basses fondamentales

par quintes,

34. Ainsi du son ut, on peut aller indisséremment au son fol ou au son fa.

#### 26 ELEMENS DE MUSIQUE

PART.

35. On peut, par la même raison, conti. III.

descendant depuis ut, en cette sorte,

& dans cette suite de quintes on peut passer d'un son quelconque à celui qui le précede ou qui le suit immédiatement.

36. Mais il n'est pas permis de même de passer d'un son à un autre qui n'en soit pas immédiatement voisin, par exemple d'ut à ré, ou de ré à ut; par cette raison toute simple, que le son ré n'est point contenu dans le son ut, ni le son ut dans le son ré, & qu'ainsi ces sons n'ont entr'eux aucune liaison qui auterise le passage de l'un à l'autre.

37. Et comme ces sons ut & ré, par la premiere expérience, portent naturellement avec eux les accords parfaits majeurs ut mi fol ut, ré sa \* la ré; il en résulte cette regle, que deux accords parsaits, sur sous lorsqu'ils sont majeurs (g), ne peuvent se succèder dia-

<sup>(</sup>g) Je dis, fur-tout lorsqu'ils sont majeurs; car dans l'accord majeur ré sa \* la ré, outre que les sons ut & rén'ontrien de commun, & sont même dissonans entre

THEORIQUE ET PRATIQUE.

toniquement dans une basse fondamentale; c'estaà-dire que dans une basse fondamentale on L. Part.
ne sauroit faire succéder diatoniquement deux
fons portant chacun l'accord parfait, sur-tout,
si cet accord parfait est majeur dans tous les deux.

それのことのようなのかったのできるかん

# CHAPITRE IV

Du Mode en général.

38. Le mode en musique n'est autre chose que l'ordre prescrit entre les sons, tant en harmonie qu'en mélodie, par la suite des quintes. Ainsi les trois sons sa, ut, sol, & les harmoniques de chacun de ces trois sons, c'est-à-dire leurs tierces. majeures & leurs quintes, composent tout le mode majeur d'ut.

39. Donc la suite de quintes ou basse sonda-

eux (Art. 18.), on trouve encore  $fa \approx qui fait une dissonance avec <math>ut$ . L'accord mineur rt fa la rt seroit plus supportable, parce que le fa naturel qui s'y rençeontre porte avec lui sa quinte ut, ou plutôt l'octave de cette quinte: aussi on fait quelquesois, par lieence, succéder diatoniquement un accord mineur à un majeur-

PART. milieu, peut être regardée comme représenap. IV.
tant le mode d'ut. On pourra de même prendre la suite de quintes ou basse fondamentale
ut, fol, rt, comme représentant le mode de
fol; de même si b, fa, ut, représentera le
mode de sa.

On voit par-là que le mode de fol, ou plutôt la baffe fondamentale de ce mode, a deux fons communs avec la baffe fondamentale du mode d'ut. Il en est de même de la baffe fondamentale du mode de fa.

40. Le mode d'ut (fa, ut, fol) est appelé mode principal, par rapport aux modes de ses deux quintes, qui sont appelées ses deux adjoints.

41. Il est donc en quelque maniere indissérent à l'oreille de passer du mode principal à l'un ou à l'autre deses adjoints, puisque chacun de ces adjoints a également deux sons communs avec le mode principal. Cependant on doit avoir un peu plus de prédilection pour le mode de sol; car sol résonne dans ut, & par conséquent est annoncé par ut; au lieu que ut ne sait point entendre sa, quoique ut soit

contenu dans ce même son fa. C'est pourquoi I. PART. l'oreille affectée du mode d'ut, est un peu plus Chap. IV. préoccupée pour le mode de fol, que pour celui de fa. Aussi rien n'est-il plus ordinaire & plus naturel que de passer du mode d'ut au mode de sol.

42. C'est pour cette raison, & pour distinguer les deux quintes l'une de l'autre, qu'on appelle dominante la quinte sol au-dessus du générateur, & fous-dominante la quinte fa au-dessous de ce même générateur.

43. Au reste, comme on a vu dans le Chapitre précédent qu'on peut dans la suite des quintes passer indifféremment d'un son à celui qui en est voisin; on peut de même, & par la même raison, après avoir passé du mode d'ut au mode de sol, passer du mode de fol au mode de ré, comme du mode de fa au mode de si b : mais il faut cependant observer que l'oreille qui a été affectée d'abord du mode principal, s'empresse toujours d'y revenir. Ainsi plus les modes dans lesquels on passe s'éloignent du mode principal, moins on doit y rester long-temps, ou pour parler en termes de l'art, moins les phrases de ces modes doivent être longues.

I. PART. Chap, V.

# CHAPITRE V.

Formation de l'échelle diatonique des Grecs.

DE ce qu'on peut faire succéder immédiatement deux sons voisins dans la suite des quintes fa, ut, sol, il s'ensuit qu'on peut former ce chant ou cette basse

fondamentale par quintes

Voye; D. fol, ut, fol, ut, fa, ut, fa.

45. Chacun des sons qui forment ce chant; porte nécessairement avec lui sa tierce majeure, sa quinte & son octave; ensorte qu'en chantant, par exemple sol, on est censé chanter en même temps les sons sol, si, ré, sol; de même le son ut de la basse sondamentale emporte avec lui ce chant ut, mi, sol, ut, & ensin le son sa emporte avec lui fa, la, ut, fa; donc ce chant ou cette basse sondamentale

fol, ut, fol, ut, fa, ut, fa, donne le chant diatonique suivant,

Voyez D. fi, ut, re, mi, fa, fol, la,

qui est précisément l'échelle diatonique des = Grees. Nous ignorons par quels principes ils I. PART. l'avoient formée; mais il est visible que cette échelle naît de la basse sol, ut, sol, ut, fa, ut, fa, & que par conséquent cette basse est nommée avec raison fondamentale, comme étant le véritable chant primitif, celui qui guide l'oreille & qu'elle sous-entend dans le chant diatonique, si, ut, ré, mi, fa, sol, la (h).

(h) Rien n'est plus facile que de trouver dans cette échelle la valeur de chaque son par rapport au son ut, que nous appelons 1; car les deux sons sol & fa de la basse sont ? & ?; d'où il s'ensuit,

1°. Ou'ut de l'échelle est l'octave d'ut de la basse.

c'est-à-dire 2.

2°. Que si est la tierce majeure de sol, c'est-à-dire & de 1 (Note c), & par conféquent 15.

3°. Que ré est la quinte de sol, c'est-à-dire les ? de 2,

& par consequent 2.

4°. Que mi est la tierce majeure de l'octave d'ut, & par conféquent le double de 1, c'est-à-dire 1.

5°. Que fa est la double octave de fa de la basse,

& par consequent f.

6°. Que fot de l'échelle est l'octave de fot de la basse, & par conféquent 3.

7°. Enfin, que la de l'échelle est la tierce majeure de fa de l'échelle, c'est-à-dire & de \$, ou 12.

On aura donc la table suivante, dans laquelle chaque

I. PART. vérité par les remarques suivantes.

Dans le chant fi, ut, ré, mi, fa, fol, la; les sons ré & fa forment entr'eux une tierce mineure qui n'est pas parfaitement juste comme l'est celle de mi à fol (i). Cependant cette

son a sa valeur numérique au-dessus ou au-dessous de lui,

Echelle diatonique. 
$$\begin{cases} \frac{11}{8} & 2 & \frac{2}{4} & \frac{1}{2} & \frac{1}{3} & 3 & \frac{16}{3} \\ f_i, & ut, & rl, & mi, & fa, & fol, & la. \end{cases}$$

Basse 
$$\begin{cases} fol, ut, fol, ut, fa, ut, fa. \\ \frac{1}{2} & 1 & \frac{2}{3} & 1 & \frac{2}{3} \end{cases}$$

& si, pour la commodité du calcul, on veut appeler 1 le son me de l'échelle, il n'y a qu'à en ce cas diviser par 2 chacun des nombres qui représentent l'échelle diatonique, & on aura

$$\frac{11}{16}$$
 1  $\frac{9}{8}$   $\frac{5}{4}$   $\frac{4}{3}$   $\frac{3}{2}$   $\frac{5}{3}$  fi, ut, re, mi, fa, fol, la.

(i) Pour comparer le ré au fa, il n'y a qu'à comparer à 4; le rapport de ces fractions sera (Note c) celui de 9, sois 3 à 8 sois 4; c'est-à-dire de 27 à 31: donc la tierce mineure de ré à fa n'est pas juste, puisque le rapport de 27 à 31 n'est pas le même que celui de 3 à 6, alération

altération dans la tierce mineure de ré à fa ne L. PART, fait aucune peine à l'oreille, parce que ce ré Chap. V. & ce fa, qui ne forment pas entr'eux une tierce mineure juste, forment chacun en particulier des consonances parfaitement justes avec les fons de la baffe fondamentale qui leur répondent; car ré de l'échelle est la quinte juste du sol qui lui répond dans la basse sondamentale, & fa de l'échelle est l'octave juste du fa qui lui répond dans cette même basse.

ces deux rapports étant entr'eux comme 27 fois 6 està 32 fois 5, c'est-à-dire comme 162 à 160, ou comme les moitiés de ces deux nombres, c'est-à-dire comme 81 à 80.

M. Rameau, lorsqu'il donna en 1726 son Nouveau Système de Musique théorique & pratique, n'avoit pas encore trouvé la vraie raison de la consonance altérée qui eft entre ré & fa, & du peu d'attention que l'orcille y fait. Car il prétend dans l'ouvrage cité qu'il y a deux tierces mineures, l'une dans le rapport de ç à 6, l'autre dans le rapport de 27 à 32. Mais le sentiment qu'il a adopté depuis paroît bien préférable. En effet la vraie tierce mineure est celle qui est donnée par la nature entre mi & fol, dans la résonnance du corps sonore; dont mi & fol sont les deux harmoniques ; & cette tierce. mineure qui est dans le rapport de ; à 6, est aussi celle qui a lieu dans le mode mineur, & non la tierce mineura fausse & altérée de 27 à 32.

#### ELEMENS DE MUSIOUR

47. Donc, pourvu que les sons de l'échelle I. PART. Chap. V.

fassent des consonances parfaitement justes avec les sons qui leur répondent dans la basse fondamentale, l'oreille se met peu en peine de l'altération qu'il peut y avoir dans les intervalles que ces sons de l'échelle forment entr'eux. Nouvelle preuve que la baffe fondamentale est le vrai guide de l'oreille & la véritable origine du chant diatonique.

48. De plus, cette échelle diatonique no renferme que sept sons, & ne va pas jusqu'au se n haut, qui seroit l'octave du premier: nouvelle singularité dont on peut rendre raison par les principes établis ci-dessus. En effet, pour que le son si succédat immédiatement dans l'échelle au fon la, il faudroit que le fon fol, qui est le seul d'où se puisse être tiré; fuccédat immédiatement dans la baffe fondamentale au fon fa, qui est le seul d'où la puisse être tiré. Or la succession diatonique de fa à fol ne peut avoir lieu dans la basse fondamentale, suivant ce qu'on a remarqué dans le Chapitre III, An. 36. Donc les fons la & & ne sauroient se succéder immédiatement dans l'échelle : nous verrons dans la fuite pourquoi tela n'est pas ainsi dans la gamme ut, ré, mi, fa, sol, la, si, UT, qui commence par ut, Chap, V, au lieu que l'échelle dont il s'agit ici com-

mence par fi.

49. Auffi les Grecs, pour former l'octave entiere, ajoutoient au dessous du premier si, le son la, qu'ils distinguolent & séparoient du reste de l'échelle, & qu'ils appeloient par cette raison proslambanomene, c'est-à-dire corde ou son sur-ejouté à l'échelle, & mis audevant du si pour former l'octave entiere.

50. L'échelle diatonique si, ut, re, mi, sa; sol, la, est composée de deux tétracordes; c'est-à-dire des deux échelles diatoniques de quatre sons chacune, si, ut, re, mi, & mi, sa, sol, la: ces deux tétracordes sont parsaitement semblables; car du mi au sa, il y a même intervalle que du si à l'ut; du sa au sol, le même que de l'ut au re; du sol au la, le même que du ré au mi (l); voilà pourquoi les Grecs

<sup>. (1)</sup> Le rapport du f à l'ut est de  $\frac{11}{16}$  à 1, c'est-à-s: dire de 14 à 16; celui du mi au fa est de  $\frac{1}{4}$  à  $\frac{1}{4}$ , c'est-à-dire (Note c) de 5 fois 3 à 4 fois 4, ou de 15 à 16: donc ces deux rapports sont égaux. De même le trapport d'ut à xd est celui de 1 à  $\frac{3}{4}$ , ou de 8 à 9; celui da

Chap. V.

distinguoient ces deux tétracordes, & les joi-I. PART. gnoient cependant par le son mi, qui leur est commun, ce qui leur a fait donner le nom de tétracordes conjoints.

> De plus, les intervalles de deux sons quelconques, pris dans chaque tétracorde en particulier, font parfaitement justes : ainsi dans le premier tétracorde les intervalles ut mi , & ; se re, sont des tierces, l'une majeure, l'autre mineure , parfaitement justes y ausli-bien que la quarte se mi (m) ; il en est de même, dans le tétracorde mi, fa, sol; la, puisque ce tétracorde est parfaitement semblable au premier. .... . ... ... ... ... ... ... seb out 4-195

> 52. Mais il n'en est pas de même quand on compare deux fons pris dans les deux tétracordes; car nous avons déjà vu que le son ré

> fa à fot eft de 3 à 1, c'eft-a-dire , ( Note c ) de 8 à 9. L. rapport de mi à ut est de la 1, ou de l'alis celui de la à fa est de f à f, c'est-à-dire de s (14: dang, Es, 11) (m) Le rapport de mi à west de 1 à 1, ou de 5 à 4, tierce majeure jufte ; celui de re à freft de 2 à 41, c'est-à-dire de 9 fois 16 à 15 fois 8 , ou de 9 fois 2 à 15 } ou de 6 à s. On trouve de même que le rapport de mi à fieft de 1 à 12, c'est-à-dire de ; fois 16 à 15 fois 4, ou de 4 à 3, ce qui donne une quarte juste.

du premier tétracorde fait avec le son fa du fecond une tierce mineure qui n'est pas juste. I. PART. On trouvera de même que la quinte de ré à la n'est pas parfaitement juste, ce qui est évident : car la tierce majeure de fa à la est juste, & la tierce mineure de ré à fa ne l'est pas ; or pour former une quinte juste, il faut une tierce majeure & une tierce mineure qui foient parfaitement justes l'une & l'autre.

53. De-là il s'ensuit que tout est absolument parfait dans chaque tétracorde pris en particulier; mais qu'il y a altération d'un tétracorde à l'autre. Nouvelle raison pour distinguer l'échelle en ces deux tétracordes.

4. On peut s'affurer par le calcul, que dans le tétracorde si, ut, ré, mi, l'intervalle ou le ton du ré au mi est un peu moindre que l'intervalle ou le ton de l'ut au re (n); de

<sup>(</sup>n) Le rapport de re à ut est de g à 1, ou de 8 à 9; celui de mi à ré est de 1 à 9, c'est-à-dire de 40 à 36, ou de 10 à 9 : or - differe moins de l'unité que }; donc l'in zervalle de re à mi est un peu moindre que celui d'ut à re. Si on yeur savoir le rapport de 10 à 1, on trouvera (Note c) que c'est celui de 8 fois 10 à 9 fois 9, c'està dire de 80 à 81. Ainsi le rapport du ton mineur au

I. PART

même dans le second tétracorde mi, fa, fol; la, qui est, comme nous l'avons prouvé, par-fairement semblable au premier, le ton du sol au la est un peu moindre que le ton du sa au sol; c'est pour cette raison qu'on distingue deux sortes de sons, le ton majeur comme d'au à ré, de sa sol, &c. & le ton mineur comme de ré à mi, de sol à la, &c.

### <del>NAME OF AN AN AN AN AN AN AN AN AN AN</del>

#### CHAPITRE, VI.

Formation de l'échelle diatonique des Modernes, ou gamme ordinaire.

Chapitre précédent, comment fe forme l'échelle des Grecs, fi, ut, ré, mi,

ton majeur est de 80 à 81; cette dissérence entre le ton majeur & le ton mineur, est ce que les Grecs ont appelé comma. Elle est insensible à l'oreille, quoique réelle.

On peut remarquer que cette différence d'un conima fe trouve entre la tierce mineure juste & harmonique, & la tierce mineure altérée n' fa, que nous avors remarqué dans l'échelle (Note 1)3 car nous avors vu que cette tierce mineure altérée ést dans le rapport de 80 à 81 avec la tierce mineure juste, vie de 50 de 50 de 70 d

THÉORIQUE ET PRATIQUE.

fa, fol, la, par le moyen d'une basse frois fons I. Part fa, ut, fol: mais pour former l'échelle ut, fa, i, fa, fol, la, fi, UT, qui est en usage aujourd'hui, il faut nécessairement ajouter à la basse fondamentale le son ré, & former avec les quatre sons fa, ut, sol, ré, la basse

ut, sol, ut, sa, ut, sol, re, sol, ut, voyet E;

ut, rė, mi, fa, sol, la, si, UT.

fondamentale suivante,

- (o) En effet, ut de la gamme appartient à l'harmonie d'ut qui lui répond dans la basse; nt, qui est le second son de la gamme, appar-
- (o) Les valeurs des sons seront les mêmes dans cette échelle que dans la première, à l'exception du la; car nt étant 2, sa quinte sera 26: de sorte que l'échelle sera

où l'on voit que le la de cette échelle est différent de celui de l'échelle des Grees, & que le rapport de ces deux la est celui de 37 à 4 7, c'est-à-dire de 81 à 80: donc ces deux la disserent encore d'un comma...

PART tient à l'harmonie de sol, second son de la laup. VI. basse, mi, troisieme son de la gamme, appartient à l'harmonie d'ut, troisieme son de la basse, &c.

56. De-là il s'ensuit que l'échelle diatonique des Grecs est plus simple que la nôtre, du moins à quelques égards; puisque l'échelle des Grecs (Chap. 5.) est formée du seul mode d'ut, au lieu que la nôtre est primitivement & originairement formée du mode d'ut (fa, ut, sol,) & du mode de sol, (ut, sol, ré.)

Auffi voit-on que cette derniere échielle est composée de deux parties, dont l'une, ut, ré, mi, fa, sol, est dans le mode d'ut, & l'autre, sol, la, si, ut, est dans le mode de sol.

57. C'est pour cette raison que le son solt se trouve répété deux sois de suite dans cette gamme; la premiere comme quinte d'ut qui lui répond dans la basse sonde notaire le la seconde, comme obtave de sol, qui sui immédiatement ut dans cette basse. Du reste ces deux sol consécutifs sont d'ailleurs parfaitement à l'unisson c'est pour cela qu'on se con-

tente d'en dire un feul quand on chante la gamme ut, ré, mi, fa, fol, la, fi, UT: Chan, VE mais cela n'empêche pas qu'on ne pratique un repos, exprimé ou fous-entendu, après le fon fa. Il n'y a personne qui ne s'en apperçoive en entonnant soi-même la gamme.

58. Donc l'échelle des Modernes peut être regardée comme composée de deux tétracordes disjoints & parfaitement semblables, ut, ré, mi, fa, & fol, la, fi, ut, l'un dans le mot d'ut, l'autre dans celui de sol. Au reste; nous verrons dans la suite par quel artifice on peut faire que l'échelle ut, ré, mi, fa, fol, la; fi, UT, foit regardée comme appartenante au feul mode d'ut. Il faut pour cela faire quelques changemens à la basse fondamentale que nous venons de donner : c'est ce qui sera expliqué plus au long (Chap. XIII.)

. 59. L'introduction du mode de sol dans la basse fondamentale, fait que les trois tons, fa, fol, la, si, peuvent se succéder immédiatement en montant dans l'échelle; ce qui ne fauroit avoir lieu (Art. 48.) dans l'échelle des Grecs, parce qu'elle est formée du seul 

PART. qu'on change de mode toutes les fois

2°. Que si on entonne ces trois tons de suite dans la gamme ut, ré, mi, fa, fol, la, se, UT, ce ne peut être qu'à la faveur d'un repos, exprimé ou sous-entendu, après le son sa; ensorte que les trois tons fa, sol, la, se, sont censés appartenir à deux tétracordes différens.

60. On ne doit donc plus être étonné de l'espece de difficulté qu'on éprouve à entonner naturellement trois tons de suite en montant; puisqu'on ne le sauroit faire sans changer de mode, & que si on reste dans le même mode, le quatrieme son au-dessus du premier son ne sera jamais supérieur que d'un demi-ton au son qui le précede, comme on le voit dans ut, ré, mi, fa, & dans sol, la, si, ut, où it n'y a qu'un demi-ton de mi à fa, & de st à ut.

61. On peut encore observer dans l'échelle ut, ré, mi, sa, que la tierce mineure du ré au sa n'ast pas juste, par les raisons qui ont déjà été exposées (Art. 46.) Il en est de même de la tierce mineure la ut, & de la tierce majeure sa la: mais chacun de ces sons

fait d'ailleurs des consonances parfaitement justes avec les sons correspondans de la basse 1. PART fondamentale.

- 62. Les tierces la ut, fa la, qui étoient justes dans la premiere échelle, sont fausses dans celle-ci; parce que dans la premiere échelle la étoit tierce de fa, & qu'ici il est quinte de ré, qui lui répond dans la basse fondamentale.
- 63. Ainsi l'on voit que l'échelle des Grecs renferme moins de consonances altérées que la nôtre (p); & cela vient encore de l'introduction du mode de sol dans la basse fondamentale. (q)
- (p) Dans l'échelle des Grecs, le la étant tierce du fa, on a une quinte altérée entre la & ré: mais dans la nôtre, la étant quinte du ré, donne deux tierces altérées fa la & la ut, & une quinte aussi altérée la mi, comme nous le verrons dans le Chapitre suivant. Ainsi il y a dans notre échelle deux intervalles de plus d'altérés que dans l'échelle des Grecs,
- (q) On pourroit nous faire ici une sorte d'objection. La gamme des Grecs, nous dira-t-on, a une basse fondamentale plus simple que la nôtre, & outre cela moins de consonances altérées; pourquoi néanmoins la nôtre nous paroît-elle plus facile à entonner que celle des Grecs? Celle-ci commence par un semi-ton; au lieu

On voir aussi que la valeur de la dans I. Part. l'échelle diatonique, valeur sur laquelle les Chap. VI. Auteurs ont été partagés, dépend uniquement de la basse fondamentale, & qu'elle sera différente selon que ce la aura sa ou ré pour basse. Voyez la note (o).

que l'intonation naturelle semble nous porter à monter d'abord d'un ton, comme nous faisons dans notre gamme. La réponse à cette objection est, que la gamme des Grecs està la vérité mieux disposée que la nôtre pour la simplicité de la basse, mais que la nôtre est disposée plus naturellement pour la facilité de l'intonation. Notre gamme commence par le son fondamental at, & c'est en effet par ce son qu'il faut commencer; c'est celui d'où partent & d'où dépendent tous les autres. & pour ainsi dire, qui les renferme; au contraire ni la gamme des Grecs, ni la baffe fondamentale de cette gamme. ne commencent par ut : mais c'est de cet ut qu'il faut partir pour diriger l'intonation, foit en montant, foit en descendant; or en montant depuis ut, l'intonation dans la gamme même des Grecs, donne ut ré mi fa folla; & il eft fi vrai que le son fondamental ut eft ici le vrai guide de l'oreille, que si avant d'entonner ut, on veut y monter en passant par le son de la gamme le plus immédiatement voifin de cet ut, on ne peut y parvenir que par le fon fi & par le demi-ton fi ut. Or pour passer du fi à l'ut par ce demi-ton, il faut nécessais rement que l'oreille foit déjà préoccupée du mode d'ut, fans quoi on entonneroit le ton fi ut \*, & on feroit dans un autre mode.

45.

# CHAPITRE VILL

## Du Tempérament.

64. I Altération que nous venons d'observer entre certains sons de l'échelle, diatonique ; nous conduit maturellement le parler du tempérament. Pour en donner une idée nette ; &c en faire sentir la nécéssific supposons que l'on ait un instrument à touches, un clavecim; par exemple ; composé de plusfieurs octaves ou gammes, dont chaçune rensferme ses douze démistons.

Prenons dans ce clavecin une des cordes, qui rend le son UT; & accordons la corde Vora E; SOL à la quinte parfaitement juste d'UT en montant; accordons ensuire à la quinte juste de ce dernier SOL, le REqui est au dessir; il est évident que ce RE sera dans la gamme au dessus de celle d'où l'on est parti : mais il est évident aussi que ce RE aura dans la gamme d'où l'on est parti ; un re qui lui repond, & qu'il saudra accorder à l'octave juste au dessous du RE qui sair la quinte de SOL; de sorte que le re de la première gamme tera

PART.

la quarte juste au dessous du SOL de cette même gamme. On accordera ensuite le son LA de la premiere gamme à la quinte juste de ce dernier ne, puis le son MI de la gamme au dessus à la quinte juste de ce nouveau LA, & par conséquent le mi de la premiere gamme à la quarte juste au dessous de ce même LA secla fair, on trouvera que le dernier mi, ainstracted in the service du son UT (r); c'est-à-dire, qu'il est impossible que mi puisse saire en même temps la tierce majeure d'UT & la quinte juste de LA, ou, ce qui revient au même, la quarte juste de LA en descendant.

65. Il y a plus: si après avoir accordé succeffivement & alternativement à la quinte & à la quarte juste l'une de l'autre; les cordes UT, SOL, ré, LA, mi, on continue à accordinate de l'autre de l'a

(r) Le LA confidere comme quinte du re est \(\frac{2}{3}\), & la quarte au-dessous de ce LA est les \(\frac{1}{3}\) de \(\frac{2}{1}\), c'est-à-dire \(\frac{2}{3}\); donc \(\frac{1}{3}\); s'est la valeur de mi considéré comme quarte juste de LA; en descendant : or mi, considéré comme tierce majeure du son \(\mathcal{UT}\), est \(\frac{1}{3}\) ou \(\frac{2}{3}\); a donc ces deux mi sont entr'eux dans le rapport de \(3\) i à 80; ainsi il est impossible que mi soit à la sois la tierce majeure juste \(\frac{1}{3}\)UT, & la quarte juste au-dessous de LA.

der fuccessivement par quintes & par quartes infles les cordes mi , fi , fa × , ut × , fol × , Chi ré X, la X, mi X, si X; on trouvera qu'il s'en faut beaucoup que ce si me fasse l'octave juste du premier UT, & qu'il est plus haut que cette octave (s); cependant ce

(s) En effet, si on accorde ainsi alternativement les quintes & les quartes dans une même octave, voici

quel sera le procédé de l'opération.

UT, SOL quinte, re quarte, LA quinte, mi quarte, fi quinte , fa \* quarte , ut \* quinte , fol \* quarte , RE \* quinte, la \* quarte, MI \* ou FA quinte, fi \* quarte; or on trouve par un calcul très-facile, que le premier UT étant 1, SOL fera 1, re 2, LA 17, mi \$11 &c. & ainsi de suite jusqu'à fi \*, qu'on trouvera 13141. Cette fraction est évidemment plus grande que le nombre 2, qui indique l'octave juste ut du son UT: & l'octave au-dessous de si \*, seroit la moitié de cette même fraction, c'est-à-dire (1914), qui est évidemment plus grande qu'UT, représenté par l'unité. Cette derniere fraction 131441 est composée de deux nombres : le haut de la fraction n'est autre chose que le nombre a multiplié 11 fois de suite par lui-même; & le bas est le nombre 2 multiplié 18 fois de suite par lui-mêmer Or il est évident que cette fraction, qui exprime la valeur du fi \*, n'est point égale à l'unité qui exprime la valeur du son UT, quoique sur le clavecin le fi \* & l'UT foient confondus. Cette fraction surpasse l'unité I. PART. rent de l'octave au-dessus d'UT; car tous

de noi de en c'el-à-dire d'environ \(\frac{1}{12}\), & cette différence a c'et nommée Comma de Pythágore. Il est visible que ce comma est béaucoup plus considérable que celui dont nous avons déjà parlé (Note n'), & qui n'est que \(\frac{1}{12}\).

On vient de prouver que la suite des quintes donne un se différent de l'ut. La suite des tierces majeures en donne un autre encore plus différent. Car supposons cette suite de tiercés, ut., mi, sol \*\*, se \*\*, son aura mi égal à ½, sol \*\* à ½, & se \*\*, dont l'octave audessous est : ½, sol \*\*, dont l'octave audessous est suite que l'unité (c'est-dire qu'ut) de ; 1, sou de ; 1 peu près. Nouveau comma beaucoup plus sort que le précédent, & que les Grees ont nommé apotome majeur.

On peut observer que ce se %, uré de la suite des guintes, comme riectes, est au se % riré de la suite des quintes, comme ries en la se de la suite des quintes, comme rie multipliant par 524288 x comme 125 multiplié par 4096 est à 53 1441, ou comme 512000 à 53 1441 y c'est-à-diré à peu près comme 26 est à 27 3 d'où l'on voit que ces deux se % sont rès considérablement différens l'un de l'autre, & assez différens pour que l'oreille s'en apperçoive; pussqu'ils différent presque d'un demi-ton mineur; d'ont on verra plus bas (An. 139.) que la valeur est \$\frac{32}{32}\$.

De plus, si après avoir trouvé le  $fol \approx \frac{1}{16}$ , on accorde ensuite par quintes & par quartes,  $fol \approx$ ,  $re \approx$ ,  $la \approx$ ,  $ui \approx$ ,  $fe \approx$ , comme nous avons fait pour la premiere

les si 💥 & les UT sont la même chose, puisque l'octave ou la gamme n'y est formée que Ch. VII. de douze demi-tons.

66. De-là il s'ensuit nécessairement : 10. qu'il est impossible que toutes les octaves & toutes les quintes soient justes à la fois, principalement dans les instrumens à touches, où l'on ne connoît point d'intervalles plus petits que le demi-ton: 2°. qu'il faut par conséquent, si on accorde les quintes justes, altérer les octaves; or la ressemblance qu'il y a entre un fon & fon octave, ne nous permet pas une telle altération: cette ressemblance fait que

fuite des quintes, on trouve que le si \* fera 2021; donc sa différence avec l'unité, c'est-à-dire avec UT, est =3, c'est-à-dire environ to comma plus petit que tous les précédens, & que les Grecs ont nommé apotome mineur.

Enfin, si après avoir trouvé mi égal à 4 dans la progression des tierces, on accorde ensuite par quintes & par quartes, mi, fi, fa \*, ut \*, &c. on parviendra à un nouveau si \*, qui sera 32805, & qui ne différera de l'unité que d'environ ; dernier comma le plus petit de tous: mais il faut observer que dans ce cas les tierces majeures de mi à fol \*, de fol \* à si \* ou ut ; &c. sont très-fausses & très-altérées.

l'octave sert de bornes aux intervalles, & I. PART. que tout ce qui est contenu par de - là la Ch. VII. gamme ordinaire, n'est que la réplique, c'està-dire la répétition de tout ce qui a précédé. C'est pourquoi, si on se permettoit une fois d'altérer l'octave, il n'y auroit plus de point fixe dans l'harmonie ni dans la mélodie. Il faut donc de néceffité absolue accorder le dernier ut ou si x à l'octave juste du premier. d'où il s'ensuit que dans la progression des quintes, ou, ce qui est la même chose, dans la suite alternative des quintes & des quartes UT, SOL, ré, LA, mi, si, fa &, ut &, fol X, re X, la X, mi X, fi X, il eft nécessaire que toutes les quintes soient altérées, ou du moins quelques-unes. Or n'y ayant point de raison pour altérer l'une présérablement à l'autre, il s'ensuit que nous devons les altérer toutes également. Par ce moyen l'altération se trouvant également répandue sur toutes les quintes, sera presque imperceptible pour chacune; & ainsi la quinte, qui est après l'octave, la plus parfaite de toutes les conson-

> nances, & que nous fommes forcés d'altérer, ne sera altérée que le moins qu'il est possible.

dures; mais la tierce étant un intervalle moins I. Part, confonant que la quinte, il est nécessaire; dit Ch. VII.

M. Rameau, d'en sacrifier la justesse à celle de la quinte; car plus un intervalle est confonant, plus l'altération en déplait à l'oreille: la moindre altération dans l'octave est insupportable.

68. Cette altération des intervalles dans les infrumens à touches, & même dans les infrumens fans touches, est ce qu'on appelle

tempérament.

69. Il résulte donc de tout ce que nous venons de dire, que la théorie du tempérament se réduit à cette question:

Etant donnée la suite alternative des quintes & des quartes UT, SOL, ré, LA, mi, si, sa &, ut &, sol &, ré &, la &, mi &, si &, dans laquelle si & ou ut, n'est pas l'octave juste du premier UT, on propose d'altérer également toutes les quintes, de manière que les deux ut soient parfaitement à l'octave l'un de l'autre.

70. Pour résoudre cette question, on commencera par mettre les deux ut parsaitement

A l'octave l'un de l'autre; ensuite de quoi on PART, rendra le plus égaux qu'il sera possible tous les s. VII. demi-tons dont l'octave est composée. Parlà (1) toutes les quintes seront chacune très-

(t)-Tous les demi-tons étant égaux dans le tempérament que M. Rameau propose, il s'ensuit que les douze demi-tons ut, ut \*\*, ré, ré \*\*, mi, mi \*\*, &cc. formeront une progression géométrique continue, c'est à-dire, une suite dans laquelle ut sera à ut \*\*, dans le même rapport que ut \*\*, à ré, que ré à ré \*\* &cc. &c ainsi de suite.

Ces douze demi-tons sont formés par une suite de treize sons, dont *UT* & son octave *ut* sont le premier & le dernier. Ainsi pour trouver par le calcul la valeur de chaque son dans le tempérament dont il s'agit, la question se réduit à trouver entre les nombres 1 & 2 onze autres nombres qui sassen avec 1 & 2 une progression géométrique continue.

Pour peu qu'on ait d'usage du calcul, on trouvera facilement chacun de ces nombres, ou du moins sa valeur approchée. En voici l'expression que les Mathématiciens reconnoîtront facilement, & que les autres peuvent passer.

71. Voilà en quoi consiste la théorie du I. PAR: tempérament : mais comme il seroit difficile

Il est visible que toutes les quintes sont également altérées dans ce tempérament. On peut de plus prouver qu'elles ne le sont chacune que très-peu; car on trouvera par exemple, que la quinte d'ut à fol, qui devroit être 3, doit être diminuée d'environ 13 de 73, c'est-à-dire de 177, quantité d'une petitelle extrême.

Il est vrai que les tierces majeures seront un peu plus altérées; car la tierce majeure d'ut à mi, par exemple, fera trop forte d'environ -: mais il vant mieux, felon M. Rameau, que l'altération tombe fur la tierce que sur la quinte, qui est, après l'octave, l'intervalle le plus parfait. & dans lequel on doit ne s'écarter de la justesse que le moins qu'il est possible.

D'ailleurs, on a vu par la fuite des tierces majeures ut, mi, fol \*, fi \*, que ce dernier fi \* differe beaucoup de l'us (Note s) : d'où il s'ensuit que si on veut mettre ce dernier fi \* à l'unisson de l'octave d'ut, & altérer en même temps chacune des tierces majeures le moins qu'il est possible, il faut les altérer toutes également. C'est ce qui arrive dans le tempérament que nous proposons; & si la tierce y est plus altérée que la quinte, c'est une suite de la différence qui se trouve entre le degré de perfection de ces intervalles, différence à laquelle le tempérament proposé se conforme pour ainsi dire. Ainsi cette différence d'altération est plutôt un avantage qu'un inconvénient.

dans la pratique d'accorder un clavecin ou ...

PART:
une orgue, en rendant ainsi tous les demi-tons.

égaux, M. Rameau, dans sa Génération harmonique, nous a donné le moyen suivant pour altérer toutes les quintes le plus également qu'il est possible.

72. Prenez telle touche du clavecin qu'il vous plaira vers le milieu du clavier, par exemple UT; accordez-en la quinte SOL d'abord fort juste, puis diminuez-la imperceptiblement; accordez ensuite la quinte juste de cette quinte ainfi diminuée, puis diminuez imperceptiblement cette seconde quinte, & procédez ainsi d'une quinte à l'autre en montant; & comme l'oreille n'apprécie pas fi exactement les sons trop aigus, il faut, quand vos quintes commenceront à devenir trop aiguës, accorder juste l'octave au-dessous de la derniere quinte que vous venez d'accorder; puis vous continuerez toujours de même; & vous arriverez enfin à une derniere quinte mi X, si X, qui doit se trouver d'accord d'elle-même, c'est-à-dire, qui doit être telle que fi X, le plus aigu des deux sons qui la forment, soit le son même UT, par lequel

vous avez commencé, ou du moins l'octave parfaitement juste de ce son; il faudra donc I. PART. essayer si cet UT, ou son octave, fait une quinte juste avec le dernier son mi X ou sa que l'on a accordé. Si cela est, on peut être assuré que le clavecin est bien d'accord: mais si cette derniere quinte n'est pas juste, en ce cas, ou elle sera trop forte, & c'est une marque que l'on a trop diminué les autres quintes, ou du moins quelques-unes; ou la quinte sera trop foible, & c'est une marque qu'on ne les a pas affez diminuées. Il faudra donc revenir sur ses pas jusqu'à ce que la defniere quinte soit d'accord d'elle-même (u).

(u) Au reste, nous devons avouer avec M. Rameau, que ce tempérament s'écarte beaucoup de celui qui est en usage: voici en quoi ce dernier consiste pour l'orgue & le clavecin. On commence par l'ut du milieu du clavier, & on affoiblit les quatre premieres quintes sol, re, la, mi, jusqu'à ce que mi fasse la tierce majeure juste avec ut : partant ensuite de ce mi; on accorde les quintes fi, fa \*, ut \*, fol \*, mais en les affoiblissant moins que les premieres, de maniere que fol \* fasse à peu près la tierce majeure juste avec mi. Quand on est arrivé au fol \*, on s'arrête; on reprend le premier ut, on accorde sa quinte fa en descendant, puis la quinte si b, &c. & on renforce

Par cette pratique tous les douze fons qu'i

un peu toutes ces quintes jusqu'à ce qu'on soit arrivé au la b, qui doit être le même que le fol \* déjà accordé.

Si dans le tempérament ordinaire on rencontre des tierces moins altérées que dans celui de M. Rameau. en récompense les quintes y sont beaucoup plus fausses, & plusieurs tierces le sont aussi; de maniere que sur un clavecin accordé par le tempérament ordinaire, il y a cinq ou fix modes insupportables, & dans lesquels on ne peut rien exécuter. Au contraire, dans le tempérament de M. Rameau, tous les modes sont également parfaits; nouvelle preuve en sa faveur, puisque le tempérament est principalement nécessaire pour pasfer d'un mode dans un autre sans que l'oreille soit choquée; par exemple du mode d'ut au mode de sot, du mode de fol au mode de ré, &c. Il est vrai que cette uniformité dans les modulations paroîtra un défaut à la plupart des Musiciens; car ils s'imaginent qu'en faisant les demi-tons de la gamme inégaux, ils donnent à chaque mode un caractere particulier, de maniere que, felon eux, la gamme d'ut.

ut, re, mì, fa, fot, la, fi, UT,

n'est pas parfaitement semblable à la gamme ou échelle diatonique du mode de mi,

mi, fa \*, fol \*, la \*, fi, ut \*, ré \*, mi; ce qui rend, felon eux, le mode d'ue & le mode de il n'y aura plus qu'à accorder parfaitement J. PART. justes leurs octaves dans les autres gammes, Ch. VII. & le clavecin sera bien d'accord.

mi propres à des expressions différentes. Mais après tout ce que nous avons dit dans cet ouvrage sur la formation du genre diatonique, on doit être convaincu, que suivant l'intention de la nature, l'échelle diatonique doit être parfaitement la même dans tous les modes; l'opinion contraire, dit M. Rameau, est un préjugé de Muscien. Le caractere d'un air vient principalement de l'entrelacement des modes; de la mesure plus ou moins vive, du ton plus ou moins grave, plus ou moins vive, du ton plus ou moins grave, plus ou moins aigu qu'on assigne au générateur du mode, & des cordes plus ou moins belles, plus ou moins sourdes, plus ou moins sourdes, plus ou moins footles, plus ou moins fortes qui s'y rencontrent.

Enfin, le dernier avantage de ce tempérament, c'est qu'il est conforme, ou du moins qu'il differe peu de celui qu'on pratique sur les instrumens sans touches; comme la viole & le violon, où l'on préfere la justesse des quintes & des quartes à celle des tierces & des sixtes, tempérament qui paroît contradictoire à celui qu'on observe d'ordinaire sur le clavecin.

Cependant nous ne devons pas laisser ignorer à nos Lecteurs, que M. Rameau, dans son nouveau Système de Musque imprimé en 1716, avoit adopté le tempérament ordinaire : il prétend dans cet ouvrage (comme on le peut voir Chap. 14.) que l'altération des quintes est bien plus supportable que celle des tierces majeures;

PART. pérament, d'après M. Rameau, & c'est aux

& que ce dernier intervalle ne souffre guere plus d'alsération que l'octave, qui, comme on fait, ne fauroit Supporter l'altération la plus légere; il dit que si trois cordes font. l'une à l'octave. la seconde à la quinte. la troisieme à la tierce majeure d'une quatrieme corde. & ou'on tire un son de cette derniere. la corde mise à la quinte frémira quoiqu'un peu altérée dans fa instesse à mais que l'octave & la tierce maieure ne frémiront plus, si peu qu'on les altere; & il ajoute que le tempérament oui est en usage, est fondé sur ce principe: M. Raineau va plus loin; & comme dans le tempérament ordinaire, on est forcé daltérer les dernieres tierces majeures, & de les faire un peu trop fortes afin de retomber sur l'octave du son principal, il prétend que cette altération est tolérable, non seulement parce qu'elle est presque insensible, mais parce qu'elle se trouve dans des modulations peu usitées, à moins qu'on ne les choisisse exprès pour rendre l'expression plus dure, « Car il est bon de remarquer, dit-il, que nous » recevons des impressions différentes des intervalles à » proportion de leur différente altération; par exemm ple : la tierce majeure qui nous excite naturellement ala joie, felon ce que nous en éprouvons, nous im-» prime julqu'à des idées de fureur lorfqu'elle est trop rorte; & la tierce mineure qui nous porte naturelle-» ment à la douceur & à la tendresse, nous attrifte lors-» qu'elle est trop foible. » Tout ce langage, comme. Deux expériences simples & journalieres

Pon voit, est bien disserent de celui que ce Musician célebre a tenu depuis dans sa Gesteraion harmonique, de dans les ouvrages qui l'ont suivi. Il en faut conclure seulement que les rassons que nous avons apportées d'après sui pour le nouveau tempérament, sui ont sans doute paru d'une grande force, puisqu'elles l'ont emporté dans son espris, sur celles qu'il avoit portées d'apporté dans son espris, sur celles qu'il avoit portées d'apporté dans son espris, sur celles qu'il avoit portées d'apporté dans son espris, sur celles qu'il avoit portées d'apporté dans son espris, sur celles qu'il avoit portées d'apporté dans son espris, sur celles qu'il avoit portées d'apporté dans son espris, sur celles qu'il avoit portées d'apportées de la contra de la cont

Nous ne prétendons point décider entre ces deux genres de tempérament, qui nous paroiflent avoir l'un & l'autre leurs avantages. Nous remarquerons seulement que le choix entre l'un & l'autre est absolument à la volonté du lecteur, sans que ce choix influe en rien sur les principes du système musical que nous avons suivi jusqu'à présent, & qui substiteront toujours,

quelque tempérament que l'on adopte.

## THEORIQUE ET PRATIQUE.

\*CHAPITRE VIII

## I.PART.

# plus repos ou cadences. Des repos ou cadences.

73. Ans une basse fondamentale qui marche par quintes, il y a toujours, ou il peut y avoir toujours repos d'un fon à l'autre: mais le repos est plus ou moins marqué, & par conséquent plus ou moins parfait. Si on monte de quinte, si on va, par exemple d'ut à sol, c'est le générateur qui passe à l'une de ses quintes, & cette quinte préexistoit déjà dans le générateur: mais le générateur n'existe plus dans cette quinte; & l'oreille, pour qui ce générateur est le principe de toute l'harmonie & de toute la mélodie , désire d'y revenir. Ainsi le passage d'un fon à sa quinte en montant, est appelé repos imparfait ou cadence imparfaite : mais le pasfage d'un fon à sa quinte en descendant, comme de sol à ut ; est appelé cadence parfaite ou repos absolu : c'est le produit qui retourne au générateur, & qui se retrouve dans ce générateur même avec lequel il réfonne. (Chap. 1.)

74. Parmi les repos absolus, il y en a, pour L. Parti, ainsi dire, de plus absolus, c'est-à-dire de plus parfaits les uns que les autres. Ainsi dans la basse fondamentale

qui donne, comme nous avons vu, l'échelle diatonique des Modernes, il y a repos absolu de ré à sol, comme de sol à ut; cependant ce dernier repos absolu est plus parfait que le précédent, parce que l'oreille préoccupée du mode d'ut par l'impression multipliée du son ut qu'elle a déjà entendu trois sois auparavant, désire de revenir à ce générateur ut; & c'est ce qu'elle fait par le repos absolu sol ut.

75. Au reste, il ne faut pas confondre ce qu'on appelle vulgairement cadence dans la mélodie, avec ce que nous venons de nommer cadence dans l'harmonie.

Dans le premier cas, ce mot ne fignifie qu'un agrément du chant, appelé aussi tremblement; dans le seçond, il signifie un repos. Il est vrai cependant que ces tremblemens indiquent ou du moins annoncent assez souvent un repos

ou actuel ou prochain dans la baffe fondamentale (x).

Ch. VIII.

76. Puisqu'il y a repos d'un son à l'autre dans la basse fondamentale, il y a aussi repos d'un fon à l'autre dans l'échelle distonique qui en est tirée, & qui représente cette basse: & comme le repos absolu sol ut, terminé par le générateur ut, est le plus parfait de tous dans la basse fondamentale, le repos de si à ut, qui lui répond dans la gamme, & qui est aussi terminé par le générateur, est par certe raison le plus parfait de tous dans l'ordre diaconique en montant.

77. C'est donc une loi dictée par la nature même, que quand on veut monter diatoniquement au générateur d'un mode, on ne le peut que par le moyen de la tierce majeure de la quinte de ce générateur. Cette tierce majeure qui forme avec le générateur un demi-ton, a été par cette raison appelée note

<sup>(</sup>x) M. Rousseau, dans sa Lettre fur la Musique Frangoife, appelle ces tremblemens, trils, du mot italien erillo, qui fignifie la même chose; & quelques Muficiens François paroissent avoir déjà adopté cette expreffion.

Fart préparant le plus parfait de tous les repos.

Nous avons déjà prouvé que la basse fondamentale est le principe de la mélodie. Nous ferons e core voir dans la suite, que l'esse du repos dans la mélodie vient uniquement de la basse fondamentale.

## **\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\***

## CHAPITRE IX.

Du mode mineur & de son échelle diatonique.

78. Nous avons expliqué dans le Chapitre fecond de cet ouvrage (Art. 29, 30, 31 & 32,) comment & d'après quels principes on peut former l'accord mineur ut mi b fol ut, qui est l'accord caractéristique du genre ou mode mineur. Or ce que nous avons dit alors en prenant ut pour son principal & fondamental, nous aurions pu le dire de même en prenant pour son principal & fondamental tout autre son de la gamme : mais comme dans l'accord mineur ut mi b fol ut, il se rencontre un mi b qui n'est point dans la gamme ou échelle diatonique ordinaire

gamme. 79. La gamme nous fournit trois accords de cette espece, savoir, ré fa la ré, la ut mi la, & mi fol si mi; parmi ces trois nous choifirons la ut mi la, parce que cet accord, sans renfermer aucun dieze ni bémol, a deux fons communs avec l'accord majeur ut mi fol ut, & que d'ailleurs l'un de ces deux sons est le son ut lui - même; ensorte que cet accord paroît avoir le rapport le plus immédiat, & en même temps le plus simple avec l'accord ut mi sol ut. Au reste cette présérence de l'accord la ut mi la, à tout autre accord mineur, n'est en elle-même d'aucune nécessité pour ce que nous avons à dire dans ce Chapitre sur la gamme ou échelle diatonique du mode mineur; nous aurions pu choisir de même tout autre accord mineur; & c'est uniquement, comme nous l'avons dit, pour plus de facilité & de commodité, que nous nous arrêtons à celui-ci.

PART, mode, majeur ou mineur, le fon principal portant l'accord parfait majeur ou mineur, est appelé tonique; ainsi ut est tonique dans le mode d'ut, la dans celui de la &c. Cela posé,

81. Nous avons fait voir comment les trois fons fa, ut, fol, qui constituent (Art. 38.) le mode d'ut, & dont le premier & le dernier fa, fol, font les deux quintes d'ut, l'une en descendant, l'autre en montant, donnent l'é-

Voye D. chelle fi, ut, ré, mi, fa, fol, la, du mode majeur, par le moyen de la basse fondamentale fol, ut, fol, ut, fa, ut, fa: prenons de même les trois sons ré, la, mi, qui constituent le mode de la, par la même raison que les sons fa, ut, fol, constituent le mode d'ut; & formons-en cette basse fondamentale, toute

Voya G. femblable à la précédente, mi, la, mi, la, ré, la, ré: mettons ensuite au-dessus de chacun de ces sons un de leurs sons harmoniques, comme nous avons fait (Chap. V.) pour la premiere échelle du mode majeur; avec cette dissérence, que nous serons porter la tierce mineure aux sons ré & la de la basse fonda-

THÉORIQUE ET PRATIQUE.

mentale pour caractériser le mode mineur; I. PART & nous aurons l'échelle diatonique du mode Ch. IX. mineur.

fol ×, la, fi, ut, ré, mi, fa.

82. Le fol ≈ qui répond au mi de la basse fondamentale, sait avec ce mi une tierce majeure, quoique le mode soit mineur; par la raison que la tierce de la quinte du son sondamental doit être majeure, (Art. 77.) dès que cette tierce monte au son sondamental la.

83. Il est vrai qu'en faisant porter à mi sa tierce mineure fol, on monteroit encore au la, par une marche diatonique: mais cette maniere de monter au la seroit moins parfaite que la précédente, par la raison (Ant. 76.) que le repos absolu ou cadence parsaite, mi, la, qui se trouve dans la basse fondamentale, doit être représentée de la maniere la plus parsaite dans les deux notes de l'échelle diatonique qui lui répondent, sur tout lorsque l'une de ces deux notes est la tonique même la, sur laquelle se pratique le repos. D'où il s'ensuit que la note précédente doit

I. PART. étant contenu dans mi (Art. 19.) représente bien plus parfaitement la note mi de la basse, que ne seroit la note fol, qui n'est point contenue dans mi.

84. On remarque cette premiere différence entre l'échelle

fol ×, la, fi, ut, ré, mi, fa, & l'échelle qui lui répond dans le mode majeur,

fi , ut, ré, mi, fa, fol, la, que du mi au fa, qui font les deux derniers fons de la premiere échelle, il n'y a qu'un demi-ton; au lieu que du fol au la, qui font les deux derniers fons de la feconde, il y a un ton entier: mais ce n'est pas la seule différence qui se trouve entre les échelles des deux modes.

85. Pour développer ces différences, & en faire sentir la raison, nous commencerons par former une nouvelle échelle diatonique du mode mineur, semblable à la seconde échelle du mode majeur,

Voyet E. ut, ré, mi, fa, fol, la, fi, ut.

Cette derniere échelle, comme nous l'avons vu, a été formée par le moyen de la Ch. IX, basse fondamentale sa ut sol ré, disposée en cette sorte,

Prenons de même la basse sondamentale ré la mi si, & disposons-la de la maniere suivante,

la, mi, la, ré, la, mi, si, mi, la, Voye H; elle nous donnera l'échelle que voici:

dans laquelle ut fait une tierce mineure avec ta, qui lui répond dans la basse fondamentale; ce qui désigne le mode mineur: & au contraire sol % fait une tierce majeure avec mi de la basse fondamentale, parce que sol % monte au la (An. 82 & 83.)

86. On voit de plus dans cette échelle un  $fa \gg$ , qui ne se trouve point dans la premiere,

fol ≥, la, fi, ut, ré, mi, fa, où le fa est nasurel, C'est que dans la pre-E iij

#### ELEMENS DE MUSIQUE

I. PART. lia basse, & que dans la seconde,  $fa \approx \text{eft}$  ch. IX. quinte du f de la basse.

87. Ainsi les deux échelles du mode mineur sont encore à cet égard bien plus dissérentes entrelles que les deux échelles du mode majeur; car on ne remarque point cette dissérence d'un demi-ton entre les deux échelles du mode majeur. Nous avons seulement obfervé (Art. 63.) quelque dissérence entre la valeur du la dans les deux échelles, mais elle est bien au dessous d'un demi-ton.

88. De là on voit pourquoi le fa & le fol font diezes en montant dans le mode mineur; aussi le fa n'est-il naturel dans la premiere échelle  $fol \underset{\sim}{\times}$ , la, fi, ut, ri, mi, fa, que parce que ce fa ne sauroit monter au  $fol \underset{\sim}{\times}$  (Art. 48.)

89. Il n'en est pas de même en descendant; car la quinte mi du générateur ne doit porter la tierce majeure sol  $\approx$ , que dans le cas où cette quinte mi descend au générateur la pour former un repos parsait, (An. 77. & 83.) & en ce cas la tierce majeure sol  $\approx$  monte au générateur la. Mais la basse fondamentase

la mi, peut donner en descendant, l'échelle = la sol naturel, pourvu que le sol ne remonte I. PART. point au la.

90. Il est bien plus difficile d'expliquer pourquoi le fa qui doit suivre ce sol en descen. dant, est naturel & non dieze; car la basse fondamentale

la, mi, fi, mi, la, ré, la, mi, la, donne en descendant

la, sol, fa %, mi, mi, ré, ut, si, la.

Et il est clair que le fa ne peut être que dieze, puisque sa met la quinte de la note se de la basse sondamentale. Cependant l'expérience prouve que le fa est naturel en déscendant dans l'échelle diatonique du mode mineur de la ; sur-tout quand le sol précédent est naturel: & il faut avouer que la basse fondamentale paroît ici en défaut.

M. Rameau a imaginé le moyen fuivant de résoudre cette difficulté. Selon lui, dans l'échelle diatonique du mode mineur en descendant, la, sol, fa, mi, ré, ut, si, la, on peut regarder sol comme une note de passage ajoutée simplement pour le goût du chant, & I. PART on le voit aisément, selon M. Rameau, par Ch. IX. cette basse fondamentale,

qui donne

qu'on peut regarder, dit-il, comme la véritable échelle du mode mineur en descendant, dans laquelle on ajoute *fol* naturel entre *la* & fa, pour conserver l'ordre diatonique.

Cette réponse paroît être la seule qu'on puisse apporter à la difficulté exposée ci-dessus; mais je ne sai si le Lecteur en sera pleinement satissait, & s'il ne verra pas avec regret que la basse fondamentale ne donne point, à proprement parler, d'échelle diatnique du mode mineur en descendant, lorsque cette même basse donne si bien l'échelle diatonique de ce même mode en montant, & l'échelle diatonique du mode majeur, soit en montant, soit en descendant (y).

(y) Au reste, quand on dit que le fos est naturel en descendant dans l'échelle diatonique du mode mineur de la, cela signisie seulement que ce fos n'est point nécessairement dieze en descendant, comme il

#### 物物物物物物物物物物物物物 (1. PART. CHAPITRE X.

Chap. X.

#### Des modes relatifs.

N appelle modes relatifs, deux modes qui font tels qu'on peut passer immédiatement de l'un à l'autre. Ainsi on a déjà vu que le mode majeur d'ut est relatif au mode majeur de fa & à celui de fol. On voit aussi par ce qui précede combien il y a de liaison entre le genre ou mode majeur d'ut, & le genre ou mode mineur de la. Car 1°. les accords parfaits, l'un majeur ut mi fol ut, l'autre mineur la ut mi la, qui caractérifent chacun de ces deux genres, ont deux fons communs ut mi. 2°. L'échelle diatoni-

l'est en montant; car ce sol peut d'ailleurs être dieze en descendant, dans le mode mineur de la, comme le prouvent une infinité d'exemples dont tous les Auteurs de Musique sont remplis. Il est vrai que quand on trouve le sol dieze en descendant, dans le mode mineur de la, on n'est point encore assuré si le mode est mineur, jusqu'à ce que l'on trouve le fa naturel ou l'ut naturel, qui caractérisent l'un & l'autre ce mode mineur, savoir l'ut naturel en montant & en descendant, & le fa naturel en descendant.

#### 74 ELEMENS DE MUSIQUE

PART que du mode mineur de la en descendant, contient absolument les mêmes sons que la gamme hap. X. ou échelle diatonique du mode majeur d'ut.

C'est pour cette raison qu'on passe si facilement & si naturellement du mode majeur d'ut au mode mineur de la, ou du mode mineur de la au mode majeur d'ut, comme l'expérience le prouve.

92. Dans le mode mineur de mi l'accord parfait mineur mi fol si mi, qui le caractérise, a aussi deux sons communs mi, sol, avec l'accord parfait majeur, ut mi fol ut qui caractérise le mode majeur d'ut. Mais le mode mineur de mi a moins de rapport & d'affinité avec le mode majeur d'ut, que n'en a le mode mineur de la; parce que l'échelle diatonique du mode mineur de mi en descendant n'a pas, comme celle du mode mineur de la, tous ses sons communs avec la gamme d'ut. En effet cette échelle est mi ré ut si la sol fa X mi, où se trouve un fa dieze qui n'est point dans la gamme d'ut. Au reste, quoique le mode mineur de mi soit moins relatif au mode majeur d'ut que celui de la, on ne laisse pas de passer quelquefois immédiatement de l'un à l'autre. On en voit un exemple (entre plusieurs autres)

dans le prologue des Amours des Dieux, à Chap. X.
cet endroit, Ovide est l'objet de la séte, qui est
dans le mode mineur de mi, ce qui précede
étant dans le mode majeur d'ut.

On voit de plus, que quand on passe d'un mode à un autre par l'intervalle de tierce, soit en descendant, soit en montant, comme d'ut à la ou de la à ut, d'ut à mi ou de mi à ut, le mode de majeur devient mineur, ou de mineur devient majeur.

- 93. Il est encore un autre mode mineur, dans lequel on peut passer immédiatement en sortant du mode majeur d'ut. C'est le mode mineur d'ut lui-même, dans lequel l'accord parfait mineur ut mi | fol ut a deux sons communs, ut fol, avec l'accord parfait majeur ut mi, fol ut. Aussi rien l'est-il plus commun que le passage du mode d'ut majeur au mode d'ut mineur, ou du mode d'ut mineur, ou du mode d'ut mineur au mode d'ut majeur (3).
- (7) Il est encore d'autres modes mineurs dans lefquels on peut passer en sortant du mode majeur d'ut; comme celui de fa mineur, dans lequel l'accord parfait mineur fa la b ut, renserme le son ut, & dont

. Part.

hap. XI.

## CHAPITRE XI.

#### De la dissonance.

94. O N a déjà observé que le mode d'ut (fa, ut, fol) a deux sont communs avec le mode de fol (ut, fol, ré), & deux sons communs avec le mode de fa (fb, fa, ut), par conséquent cette marche de basse ut fol, peut appartenir au mode d'ut, ou au

l'échelle en montant fa fol la b si b ut ré mi fa, ne renferme que deux sons la s, si b, qui ne se trouvent pas dans la gamme d'ut. On trouve un exemple de ce passage du mode d'ut mineur au mode de si mineur, dans l'Acte de Pygmalion par M. Rameau, où la sarabande est dans le mode mineur de sa, & le rigaudon qui la précede, dans le mode majeur d'ut. Au reste, cette soçte de passage est rare.

Le mode mîneur de ré n'a dans son échelle en montant lé mi sa sou la se une « ré, qu'un su dieze qui ne se trouve point dans la gamme d'su. Par cette raison on peut passer aus mode de ré mineur; mais ce passage est moins immédiat que les précédens, parce que les accords su mi sol su, ré sa la ré, n'ayant aucun son commun, on ne sauroit (Art. 37.) passer immédiatement de l'un à l'autr. à fa ou à fol, dans une basse fondamentale, on ignore encore jusques-là dans quel mode on est. Il seroit pourtant avantageux de le savoir, & de pouvoir par quelque moyen distinguer le générateur de ses quintes.

95. On parviendra à cet avantage en joignant ensemble les sons sol & fa dans une même harmonie, c'est-à-dire en joignant à l'harmonie sol si ré de la quinte sol, l'autre quinte fa en cette maniere, sol si ré fa; ce fa ajouté étant la septieme de sol, fait dissonance avec [ol (Art. 18): c'est pour cette raison que l'accord sol si ré sa, est appelé accord dissonant ou accord de septieme. Il sert à distinguer la quinte sol du générateur ut, qui porte toujours sans mélange & sans altération, l'accord parfait ut mi fol ut donné par la nature même (Art. 32.) Par-là on voit que quaud on passe d'ut à sol, on passe en même temps d'ut à fa, parce que fa se trouve compris dans l'accord de fol; & le mode d'ut se trouve par ce moyen entièrement déterminé, parce qu'il n'y a que ce I. Part mode auquel les sons fa & sol appartiennent Ch. XI. à la fois.

96. Voyons maintenant ce que nous ajouterons à l'harmonie fa la ut de la quinte fa au-dessous du générateur, pour distinguer cette harmonie de celle du générateur. Il femble d'abord que l'on doive y ajouter l'autre quinte fol, afin que le générateur ut, en passant à fa, passe en même temps à sol, & que le mode soit déterminé par-là : mais cette introduction de fol, dans l'accord fa-la ut, donneroit deux secondes de suite, fa sol, sol . la, c'est-à-dire deux dissonances dont l'union seroit trop désagréable à l'oreille ; inconvénient qu'il faut éviter. Car si pour distinguer le mode, nous altérons l'harmonie de cette quinte fa dans la basse sondamentale, il faut ne l'altérer que le moins qu'il est possible.

97. C'est pourquoi au lieu de fol, nous prendrons sa quinte ré, qui est le son qui en approche le plus; & nous aurons pour la quinte sa l'accord sa la ut ré, qu'on appelle accord de grande sixte.

On peut remarquer ici l'analogie qui s'ob-

ferve entre l'harmonie de la quinte sol, & celle = de la quinte fa.

I. PART. Ch. XI.

98. La quinte fol en montant au-desfus du générateur a un accord tout composé de tierces en montant depuis sol, sol si ré fa; or la quinte fa étant au-dessous du générateur us en descendant, on trouvera en descendant d'ut vers fa par tierces, ut, la, fa, ré, les mêmes sons qui forment l'accord fa la ut ré, donné à la quinte fa.

99. On voit de plus, que l'altération de l'harmonie de deux quintes ne consiste que dans la tierce mineure ré fa, ajoutée de part & d'autre à l'harmonie de ces deux guintes.

## それんちゃれんちゃかんちゅうれんちゃれんちゃれんちゃ

#### CHAPITRE XII.

Du double emploi de la dissonance.

100. TL est évident par la ressemblance des fons avec leurs oftaves, que l'accord fa la ut ré est au fond le même que l'accord ré fa la ut, & que cet accord ré fa la ut n'est luimême, pris à rebours, que l'accord renversé ut la fa ré qui a trouvé (Art. 98.) en descen-

#### 80 ELEMENS DE MUSIQUE

dant par tierces depuis le générateur ut. (aa)

I. Part. 101. L'accord ré fa la ut est un accord de
Ch. XII. septieme semblable à l'accord sol si ré fa; avec
cette seule différence que dans celui-ci la tierce

(aa) M. Rameau, dans plusieurs endroits de ses ouvrages, (par exemple dans les pages 110, 111, 112 & 113 de la Génération harmonique ) paroît regarder l'accord ré fa la ut, comme l'accord primitif & générateur de l'accord fa la ut ré qui n'en est que le renversement; dans d'autres endroits, (par exemple à la page 116 de la même Génération harmonique) il paroît ne regarder le premier de ces deux accords que comme renversé du second; il semble que ce grand Artiste ne s'est pas exprimé sur ce sujet d'une maniere affez uniforme ni affez précife. Pour nous, nous croyons être fondés à regarder l'accord fa la ut ré, comme l'accord primitif; 1°, parce que dans cet accord la note fondamentale & principale eft la sous-dominante fa, qui doit être en effet la note fondamentale & principale dans l'accord de sous-dominante. 2°. Parce que sans avoir recours, comme M. Rameau, aux progressions armoniques & arithmétiques, dont la considération nous paroît tout-à-fait étrangere à cette matiere, nous trouvons une raison plausible & satisfaisante de l'addition du son ré à l'harmonie de la quinte fa (Art. 96 & 97.) Cette origine de l'accord de sous-dominante nous paroît la plus naturelle, quoique M. Rameau luimême ne paroisse pas en avoir senti tout le prix; car à peine l'a-t-il légérement indiquée.

fol si est majeure; au lieu que dans le second la tierce ré sa est mineure. Si le sa étoit dieze, I. Part. l'accord ré sa la us seroit un vrai accord de dominante, semblable à l'accord sol si ré sa; & comme la dominante sol peut descendre à us dans la basse fondamentale, la dominante ré portant la tierce majeure sa , pourroit de même descendre à sol.

102. Or je dis que si l'on change le fa i en fa naturel, la note fondamentale ré de cet accord ré fa la ut pourra toujours descendre à fol; car le changement du fa X en fa naturel, ne fera que conserver l'impression du mode d'ut, au lieu de celle du mode de fol, que le fa X y auroit introduite; du reste le son ré conservera toujours son caractere de dominante au moyen de la dissonance ut, qui en fait la septieme. Ainsi dans cet accord ré fa la ut, ré peut être regardé comme une dominante imparfaite; je dis imparfaite, parce qu'elle porte la tierce mineure fa, au lieu de la majeure fa x; c'est pour cela que dans la suite je l'appellerai simplement dominante, pour la distinguer de la dominante sol, qui sera nommée dominante tonique.

#### 82 ELEMENS DE MUSIQUE

103. Ainsi les sons fa & fol, qui ne peuvent

1. PART se succèder (Art. 36.) dans une basse diato
Ch. XII nique, lorsqu'ils ne portent que les accords parfaits fa la ut, sol si ré, peuvent se succèder, si on joint ré à l'harmonie du premier, & fa à l'harmonie du second, & qu'on renverse le premier accord, c'est-à-dire, si on donne aux deux accords cette forme, ré fa la ut, sol si ré fa.

104. De plus l'accord fa la ut ré pouvant succéder à l'accord parfait ut mi sol ut, il s'ensuit par les mêmes raisons, que l'accord ut mi fol ut pourra être suivi de ré fa la ut ; de qui n'est point contraire à ce que nous avons dit ci-dessus (An. 37.) que les sons ut & ré ne peuvent se succéder diatoniquement dans la basse fondamentale ; car dans l'endroit cité, nous supposons qu'ut & ré portassent l'un & l'autre l'accord parfait majeur ; au lieu que dans le cas présent, ré porte la tierce mineure fa & de plus le son ut, par lequel l'accord ré fa la ut est lié avec celui qui le précede, ut mi sol ut, & dans lequel ut se trouve. D'ailleurs cet accord re fa la ut n'est proprement que l'accord fa la ut ré renversé, &, pour ainsi dire, déguisé,

ros. Cette maniere de présenter l'accord de la sous-dominante sous deux formes diffé-ch. XII. rentes, & de l'employer sous ces deux diffé-ch. XIII. rentes formes, a été nommée par M. Rameau; doubse emploi; c'est la source d'une des plus belles variétés de l'harmonie, & nous verrons dans le Chapitre suivant les avantages qui en résultent.

Au reste, le double emploi étant une espece de licence, ne doit être employé qu'avec une sorte de précaution: nous venons de voir que l'accord ré sa la ut considéré comme renversé de sa la ut ré, peut succéder à ut mi sol ut; mais cela n'est pas réciproque; & quoique l'accord sa la ut ré puisse être suivi de l'accord ut mi sol ut, on n'est pas en droit d'en conclure que l'accord ré sa la ut, considéré comme renversé de sa la ut ré, puisse être suivi de l'accord ut mi sol ut. On en dira la raison au Chapitre XVI.



I. PART. Ch. XIII.

# CHAPITRE XIII.

Usages & regles du double emploi.

106. Nous avons fait voir (Chap. VI.) comment l'échelle diatonique, ou gamme ordinaire, se forme de la basse sondamentale fa, ut, sol, ré, en répétant deux sois le son sol dans cette gamme; de sorte que cette gamme est primitivement & originairement composée de deux tétracordes semblables, l'un dans le mode d'ut, l'autre dans celui de sol. Or on peut, au moyen du double emploi, conserver l'impression du mode d'ut dans toute l'étendue de la gamme, & se dispenser de répéter deux sois le son sol, ou même de sous-entendre cette répétition. Il ne faut pour cela que former la basse sondamentale suivante,

ut , fol , ut , fa , ut , ré , fol , ut ,

dans laquelle ut est censé porter l'accord parfait ut mi sol ut; sol, l'accord sol si ré sa; sa, l'accord sa la ut rè; & ré, l'accord ré sa la ut. Il est clair par ce qui a été dit dans le

and the same of th

Chapitre précédent, qu'ut peut dans ce cas monter à ré dans la basse fondamentale, & ré Ch. XIII descendre à sol; & que l'impression du mode d'ut est conservée par le fa naturel qui forme la tierce mineure ré fa, au lieu de la majeure, que ré devroit naturellement porter.

107. Cette baffe fondamentale donnera. comme il est évident , l'échelle diatonique ordinaire.

ut, ré, mi, fa, sol, la, si, UT,

qui sera par conséquent dans le seul mode d'ut; & si on vouloit que le second tétracorde fût dans le mode de sol . il faudroit substituer le fa x au fa naturel, dans l'harmonie de ré (bb).

(bb) Au reste il est aise de voir que cette basse fondamentale ut fot ut fa ut ré fot ut qui a donné l'échelle ou gamme ut re mi fa fol la ft UT en montant, ne peut par son renversement & étant prise à rebours en cette forte ut fol re ut fa ut fol'ut, donner l'échelle diatonique UT fi la fol fa mi re ut en descendant. En effet, de l'accord fol si ré fa on ne fauroit passer à l'accord ré fa la ut, ni de celui-ci à ut mi foi ut. C'est pourquoi pour avoir la basse fondamentale de la gamme UT si la sol fa mi ré ut en descendant, il faut ou s'en tenir à renverser la baffe fondamentale de l'Art. 55 en cette forte ut fol re fol I. PART. à volonté en montant diatoniquement d'une (ch. XIII. dominante tonique ( ré fa × la ut ) ou d'une fimple dominante ( ré fa la ut ).

nog. Dans le mode mineur de la, la dominante tonique mi doit toujours porter la tierce majeure mi fol  $\gg$ , lorsque cette dominante mi descend au générateur la (Art. 83.) & l'accord de cette dominante sera mi fol  $\gg$  ser, en tout semblable à sol si ré sa ; à l'égard de la sous-dominante ré, elle portera d'abord

ut sa ut sol ut, dans laquelle le second sol & le second ut répondent à la seule note sol de la gamme; ou bien former cette basse sontes portent l'accord parsait dans laquelle toutes les notes portent l'accord parsait majeur, à l'exception du second sol, qui portera l'accord de septieme sol se résa, & qui répond aux deux notes de la gamme sol sa, contenues l'une & l'autre dans l'accord sol si ré sa.

Quelle que soit celle des deux basses qu'on choisira, il est visible que ni l'une ni l'autre ne seront en entier dans le mode d'ut, mais dans le mode d'ut & dans celui de sol, D'où il s'ensuit que le double emploi qui donne à la gamme une basse sondamentale toute dans le même mode en montant, ne sauroit faire la même chose en descendant, & que la basse sondamentale de la gamme en descendant sera nécessairement dans deux modes.

THÉORIQUE ET PRATIQUE.

la tierce mineure fa, pour désigner le mode mineur, & on ajoutera se au dessus de son L PART. accord ré sa la, en cette sorte ré sa la se: accord semblable à l'accord sa la ut re; & comme on a tiré de l'accord fa la ut ré, l'accord ré fa la ut, on tirera de même de l'accord

ré fa la si, un nouvel accord de septieme, si ré fa la, qui sera le double emploi dans le

mode mineur. 110. On peut employer cet accord se ré fa la, pour conserver l'impression du mode de la dans l'échelle diatonique du mode mineur, & pour se dispenser de répéter deux fois le son mi : mais en ce cas, il faudra rendre le fa dieze, & changer cet accord en si ré fa × la, parce que la quinte de si est fa X, comme on a vu plus haut; cet accord est alors renversé de re fa X la si, où la sous-dominante re porte la tierce majeure; ce qui ne doit point furprendre. Car dans le mode mineur de la, le second tétracorde mi fa X sol X la est précisément le même qu'il seroit dans le mode majeur de la ; or , dans le mode majeur de la, la sous-dominante ré doit porter la tierce majeure fa X.

7h. XIII.

111. De-là on voit que le mode mineur est I. PART: susceptible d'un plus grand nombre de variétés que le mode majeur ; aussi le mode majeur est-il l'ouvrage de la nature seule, au lieu que le mineur est en partie l'ouvrage de l'art. Mais en récompense le mode majeur a reçu de la nature, dont il est immédiatement formé, une force & une vigueur que le mineur n'a pas.

### · 大学上大学上大学上大学上,大学上,大学上大学上大学上大学上,各 CHAPITRE XIV.

Des différentes sortes d'accords de septieme.

12. T A dissonance ajoutée à l'accord de la dominante & de la fous-dominante, quoiqu'indiquée en quelque maniere par la nature (Chap. XI.) est cependant un ouvrage de l'art : mais comme elle produit de grandes beautés dans l'harmonie par la variété qu'elle y introduit, voyons si en conséquence de ce premier pas, l'art ne pourroit pas encore aller plus loin.

113. Nous avons déjà trois différentes especes d'accords de septieme, savoir':

#### Théorique et pratique. 8

1°. L'accord fol fi re fa, composé d'une I. PART. tierce mineures. Ch. XIV.

2°. L'accord ré fa la ut ou si ré sa × la, composé d'une tierce majeure entre deux mineures.

3°. L'accord fi ré fa la, composé de deux tierces mineures suivies d'une majeure.

114. Il y a encore deux especes d'accords de septieme qu'on emploie dans l'harmonie; l'un est composé d'une tierce mineure entre deux majeures, ut mi sol si, ou sa la ut mi; l'autre est tout composé de tierces mineures sol % si ré sa. Ces deux accords, qui d'abord ne paroissent point devoir entrer dans l'harmonie, si on s'en tient aux regles précédentes, sont néanmoins souvent pratiqués avec succès dans la basse fondamentale. En voici la raison.

veut ajouter une septieme à l'accord ut mi fol, pour faire d'ut une dominante, on ne peut y ajouter que fi b; & en ce cas ut mi fol fi b, seroit l'accord de dominante tonique dans le mode de fa, comme fol fi re fa est l'accord de dominante tonique dans le mode d'ut: mais fi on veut conserver l'impression du mode d'ut

dans l'harmonie, alors on change ce fi h en fi Ch. XIV. naturel, & l'accord ut mi fol fi b devient ut mi sol si. Il en est de même de l'accord sa la ut mi, qui n'est autre chose que l'accord' fa la ut mi b, dans lequel on substitue au mi b le mi naturel pour conserver l'impression du mode d'ut, ou du mode de fa.

D'ailleurs dans les accords tels que ut mi fol fi, fa la ut mi, les sons fi & mi, quoiqu'ils fassent une dissonance avec ut dans le premier cas & avec fa dans le second, sont néanmoins supportables à l'oreille, parce que ces sons se & mi (Art. 19.) sont déjà renfermés & sousentendus, le premier dans la note mi de l'accord ut mi fal si, comme aussi dans la note fol du même accord ; le fecond dans la note la de l'accord fa la ut mi, comme aussi dans la note ut du même accord. Tout semble donc permettre à l'Artiste l'introduction des notes fi & mi dans ces deux accords (cc).

<sup>(</sup>cc) Au contraire un accord tel que ut mi b fol fi, dans lequel mi seroit bémol, n'a point lieu dans l'harmonie, parce que dans cet accord le si n'est point, renfermé & sous-entendu dans le mi b. Il en est de même de plusieurs autres accords, tels que si re fa la X,

91

1 16. A l'égard de l'accord de septieme fol X = fi ré fa, tout composé de tierces mineures, on 1. FART. Ch. XIV. peut le regarder comme formé de la réunion des deux accords de la dominante & de la sous-dominante dans le mode mineur. En effet, dans le mode mineur de la, par exemple, ces deux accords sont mi sol & si ré, & ré fa la si, dont la réunion donne mi, sol X, si, ré, sa; la : or si on laissoit subsister ainsi cet accord, il seroit désagréable à l'oreille, à cause des diffonances multipliées, ré mi, mi fa, la sol \* , la si , ré sol \* (Art. 18); de forte que pour éviter cet inconvénient, on retranche d'abord le générateur la , qui (Art. 29.) est comme sous-entendu dans ré, & la quinte ou dominante mi, dont la note sensible fol \* est censée tenir la place; ainsi il ne reste plus que l'accord sol &, si ré fa, tout composé de tierces mineures, & dans lequel

fré\*fala, &c. A la vérité dans le dernier de ces accords la clt contenu dans fa; mais il n'est pas contenu dans n' \*; & ce ré \* fait d'ailleurs avec fa & avec la une double dissonance, qui jointe à la dissonance se sa ; rendroit nécessairement cet accord peu agréable à l'oreille; nous verrons néanmoins dans la seconde Partie. qu'on fait quelquesois usage de cet accord.

la dominante mi est regardée comme sous-I. PART. entendue : de maniere que cet accord fol X si ré sa, représente l'accord de dominante tonique mi fol & si ré, auquel on a joint l'accord de sous-dominante ré fa la si; mais dans lequel la dominante mi est toujours censée la note principale. (dd)

117. Donc , puisque de l'accord mi sol X se ré, on passe à l'accord parfait la ut mi la, & réciproquement; on peut de même passer de l'accord sol \* si ré fa , à l'accord la ut mi la, & passer de ce dernier accord à l'accord fol & si ré fa : cette remarque nous sera. fort utile dans la foire.

(dd) Nous avons vu plus haut (Art. 109.) que l'accord fi ré fa la, dans le mode mineur de la, peut être regardé comme renversé de l'accord ré fa la si ; il semble qu'on peut auffi en certains cas regarder cet accord si ré fa la, comme composé de deux accords sol si ré fa, fa la ut ré, de la dominante & de la sous-dominante dans le mode majeur d'ut, lesquels accords on joint. ensemble après en avoir retranché 1º. la dominante fol, représentée par sa tierce majeure si qui est censée en tenir la place; 2º, la note ne qui est sous-entendue dans fa; ce qui formera cet accord si ré fa la. L'accord se ré fa la, envisagé sous ce point de vue, pourroit être cense appartenir au mode majeur d'ut dans certaines occasions.



De la préparation des dissonances.

note supérieure, c'est-à-dire la septieme au-dessuré de la fondamentale, s'appelle dissonance; ainsi sa est la dissonance dans l'accord sol si ré sa, ut dans l'accord ré sa la ut, &c.

119. Quand l'accord fol se re sa suit l'accord ut mi sol ut, comme cela peut arriver, & arrive souvent en esser, il est clair que la dissonance sa ne se trouve point dans l'accord précédent ut mi sol ut; & en esser, elle nace doit point s'y trouver; car cette dissonance n'est autre chose que la sous-dominante ajoutée à l'harmonie de la dominante pour déterminer le mode: or, la sous-dominante ne se trouve point dans l'harmonie du générateur.

120. Par la même raison, quand l'accord de sous-dominante sa la ut ré suit l'accord ut mi sol ut, la note ré, qui forme dissonance avec ut, ne se trouve point dans l'accord précédent.

Il n'en est pas de même quand l'accord rd

I. PART. sa la ut suit l'accord ut mi sol ut; car ut, qui
fait dissonance dans le second accord, se
trouve comme consonance dans le précédent.

121. En général la dissonance étant un ouvrage de l'art ( Chap. XI.) sur-tout dans les accords qui ne sont point de dominante tonique, ou de sous-dominante; le seul moyen d'empêcher qu'elle ne déplaise en paroissant trop étrangere à l'accord, c'est qu'elle soir, pour ainsi dire, annoncée à l'oreille en se trouvant dans l'accord précédent, & qu'elle serve par-là à lier les deux accords: d'où suit la regle que voici:

122. Dans tout accord de septieme, qui n'est point accord de dominante tonique, c'est-à-dire (Art. 202.) qui n'est point composé d'une tierce majeure suivie de deux tierces mineures, la dissonance qui forme cet accord doit se trouver comme consonance dans l'accord qui précede.

C'est ce que l'on appelle dissonance pré-

- 123. De-là il s'ensuit que pour préparer la dissonance, il faut nécessairement que la basse THÉORIQUE ET PRATIQUE.

fondamentale monte de seconde, comme UT mi fol ut, RE fa la ut,

ou descende de tierce, comme

I. PART. Ch. XV.

UT mi fol ut , LA ut mi fol . ou descende de quinte, comme

UT mi sol ut, FA la ut mi:

dans tout autre cas la dissonance ne sera point préparée. C'est de quoi on peut s'assurer facilement. Si, par exemple, la basse fondamentale monte de tierce, comme ut mi sol ut, mi fol si ré, la dissonance ré ne se trouve point dans l'accord ut mi sol ut. Il en est de même d'ut mi sol ut, sol si ré fa, & d'ut mi sol ut, si ré sa la, dans lesquels la basse sondamentale monte de quinte ou descend de seconde.

124. Au reste, lorsqu'une tonique, c'est-àdire une note qui porte l'accord parfait, est fuivie d'une dominante par intervalle de quinte ou de tierce, on peut regarder cette marche comme une marche de cette même tonique à une autre tonique, que l'on a rendue dominante en y ajoutant la dissonance.

De plus, nous avons vu (Art. 119 & 120.) que la dissonance n'a pas besoin d'être préI. PART. & de fous-dominante; d'où il s'enfuit que ch. XV. toute tonique portant l'accord parfait peut être changée en dominante tonique (fi l'accord parfait est majeur) ou en fous-dominante (foit que l'accord parfait foit majeur ou mineur) en y ajoutant tout d'un coup la dissonance.

#### ALCHAR CHARACTURAR CHARACT

#### CHAPITRE XVI.

De la regle de sauver les dissonances.

125. Nous avons vu (Chap. V & VI.) comment l'échelle diatonique, si naturelle à la voix, se forme par les harmoniques des sons sondamentaux; d'où il s'ensuit que la succession la plus naturelle des sons harmoniques est d'être diatonique: donc pour donner en quelque sorte à la dissonance le caractere d'un son harmonique le plus qu'il est possible, il faut que cette dissonance, dans la partie de chant où elle se trouve, descende ou monte diatoniquement sur une autre note, qui soit l'une des consonances de l'accord suivant.

126. Or dans l'accord de dominante tonique, elle doit plutôt descendre que monter: en voici la raison. Prenons, par exemple, l'acen voici la railon. Prenons, par exemple, 1 accord fol si ré sa suivi de l'accord ut mi sol ut; I. PART. Ch. XVI. la partie qui a fait la dissonance fa doit descendre au mi plutôt que monter au sol, quoique l'un & l'autre de ces sons mi & sol se trouvent dans l'accord suivant ut mi sol ut; parce qu'il est plus naturel & plus conforme à la liaison qui doit se trouver dans chaque partie du chant, que le sol se trouve dans la même partie qui a déjà dit sol, pendant que l'autre disoit fa, comme on le voit ici (premiere & quatrieme parties),

Premiere partie, . . . . fa mi.

Deuxieme, . . . . fi ut.

Troisieme, . . . . ré ut.

Quatrieme, . . . fol fol.

Basse fondamentale, sol ut.

127. Par la même raison, dans l'accord de dominante simple ré fa la ut, suivi de sol si ré fa, la dissonance ut doit descendre à si plutôt que de monter à ré.

128. Enfin, on prouvera par les mêmes raisons, que dans l'accord de sous-dominante Fart. de l'accord suivant ut mi fol ut, plutôt que de descendre à ut; d'où suivent ces regles.

129. 1°. Dans tout accord de dominante, foit tonique, foit fimple, la note qui fait la feptieme, c'est-à-dire la dissonance, doit descendre diatoniquement sur une des notes qui font consonance dans l'accord suivant.

2°. Dans tout accord de sous-dominante, la diffonance doit monter diatoniquement sur la tierce de l'accord suivant.

130. Une dissonance qui descend ou qui monte diatoniquement suivant ces deux re-

gles, s'appelle dissonance sauvée.

Il résulte de ces regles, que l'accord de septieme ré sa la ut, quand même on le regarderoit comme renversé de sa la ut ré, ne peut être suivi de l'accord ut mi sol ut; puisqu'il n'y a point dans ce dernier accord de si sur lequel puisse descendre la dissonance ut de l'accord ré sa la ut.

On peut d'ailleurs trouver une autre raison de cette regle en examinant la nature du double emploi. En effet, pour passer de ré sa la ut à ut mi sol ut, il faudroit que ré sa la ut

pût en ce cas être censé renversé de fa la ut ré. Or l'accord ré fa la ut ne peut être censé Ch. XVI. renversé de fa la ut ré, que lorsque cet accord ré fa la ut précede ou suit immédiatement l'accord ut mi fol ut; dans tout autre cas l'accord ré fa la ut est un accord primitif, formé de l'accord parfait mineur ré fa la, auquel on a ajouté la dissonance ut, pour ôter à ré le caractere de tonique. Ainsi l'accord ré fa la ut ne pourroit être suivi de l'accord ut mi fol ut, qu'après avoir été précédé de ce même accord. Or, en ce cas, le double emploi seroit une chose tout-à-fait futile, & qui ne produiroit rien ; puisqu'au lieu de cette suite d'accords, ut mi sol ut, ré fa la ut, ut mi sol ut, il seroit beaucoup plus simple de substituer celle-ci que fournit la marche naturelle, ut mi sol ut, fa la ut ré, ut mi sol ut. L'usage du double emploi est de pouvoir, au moyen du renversement de l'accord de sousdominante, passer de cet accord ainsi renversé, à un autre accord que l'accord de tonique, auquel il conduit naturellement.

## 

Chap.

## CHAPITRE XVII.

De la cadence rompue ou interrompue.

131. D ANS une baffe fondamentale par quintes, il y a toujours, comme on l'a déjà observé (Chap. VIII.) un repos plus ou moins parfait d'un fon à l'autre; & par conséquent il y a aussi repos plus ou moins parfait d'un son à l'autre dans l'échelle diatonique qui résulte de cette basse. On peut démontrer par une expérience fort simple, que la cause du repos dans la mélodie est uniquement dans la basse fondamentale exprimée ou sous-entendue. Qu'une personne chante ces trois notes ut re ut, en faisant sur le re un tremblement appelé communément cadence; le chant lui paroîtra fini après le fecond ut, de maniere que l'oreille n'y désirera point de fuite. Il en sera de même si on accompagne ce chant de sa basse sondamentale naturelle ut sol ut; mais si au lieu de cette basse on lui donne celle-ci, ut sol la, alors le chant ut ré ut ne paroitra plus fini, & l'oreille lui désirera une suite. C'est une expérience aisée à faire.

132. Ce passage fol la, où la dominante sol monte diatoniquement sur le la , au lieu de I. PART. descendre de quinte sur le générateur ut , XVII. comme elle le devroit naturellement, s'appelle cadence rompue, parce que la cadence parfaite fol ut, à laquelle l'oreille s'attend après la dominante fol, est pour ainsi dire, rompue & arrêtée par le passage de sol à la.

133. De-là il s'ensuit que si le chant ut ré ut paroît fini quand on ne lui suppose aucune basse, c'est qu'on sous-entend sa basse sondamentale naturelle ut fol ut ; puisque l'oreille désire une suite à ce chant, dès qu'elle est forcée d'entendre une autre basse.

134. La cadence rompue peut, ce me semble, être regardée comme ayant son origine dans le double emploi ; puisqu'elle ne consiste, comme le double emploi, que dans une marche diatonique de la basse en montant (Chap. XII.) En effet, rien n'empêche de descendre de l'accord sol si ré sa à l'accord ut mi sol la, en rendant la tonique ut sous-dominante, c'est-à-dire, en passant tout d'un coup du mode d'ut dans le mode de sol; or descendre de fol si ré fa à ut mi fol la, c'est la même chose

que de monter de l'accord fol si re sa l'accord cord la ut mi sol, en changeant l'accord de l'Avil. sous-dominante ut mi sol la, en accord de dominante imparfaire, suivant les lois du double emploi.

135. Dans cette forte de cadence, la diffonance du premier accord se sauve en descendant diatoniquement sur la quinte de l'accord suivant. Par exemple, dans la cadence rompue sol si ré sa, la ut mi sol, la dissonance sa se sauve en descendant diatoniquement sur la quinte mi.

136. Il est encore une autre espece de cadence appelée cadence interrompue, où la dominante descend de tierce sur une autre dominante, au lieu de descendre de quinte sur la tonique, comme dans cette marche de basse fol si ré sa, mi sol si ré; dans le cas de la cadence interrompue, la dissonante du premier accord se sauve en descendant diatoniquement sur l'octave de la note sondamentale de l'accord suivant, comme on voit ici, où sa se sauve sur l'octave de mi.

137. La cadence interrompue a aussi, ce me semble, en quelque maniere son origine THEORIQUE ET PRATIQUE. 103

dans le double emploi ; car supposons ces deux accords consécutifs sol si ré fa, sol si ré Chap, mi, où sol est successivement dominante toni-XVIII. que, & sous-dominante, c'est-à-dire où l'on passe du mode d'at au mode de ré; si on change le second de ces accords en accord de dominante suivant les lois du double emploi, on aura la cadence interrompue sol si ré sa, mi sol si ré.

# **\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\***

#### CHAPITRE XVIIL

Du genre chromatique.

138. L A fucceffion ou basse fondamentale par quintes donne le genre diatonique ordinaire (Chap. VI.): or la tierce majeure étant un des harmoniques du son fondamental aussi-bien que la quinte, il s'enfuit que nous pouvons former des basses fondamentales par tierces majeures, comme nous avons formé des basses fondamentales par quintes.

139. Si donc nous formons cette basse ut, voyer K, mi, fol ×, les deux premiers sons portant cha-

VIII.

cun leurs tierces majeures & leurs quintes, il est évident qu'ut donnera sol, & que mi donnera sol & : or le demi-ton qui se trouve entre ce sol & ce sol & est beaucoup plus petit que le demi-ton qui se trouve dans l'échelle diatonique entre mi & sa, ou entre si & ut: on peut s'en assurer par le calcul (ee); c'est pour cela que le demi-ton du mi au sa est appelé majeur, & l'autre mineur (sf).

(ee) En effet ut étant 1, comme nous le supposons toujours, mi est \(\frac{1}{4}\), & fol \(\approx\) \(\frac{1}{6}\): or fol étant \(\frac{1}{2}\), donc fol \(\approx\) sera \(\preceq\) fois 16, counme \(\frac{2}{16}\) set \(\frac{1}{6}\) sin 16, ou comme \(2\) \(\frac{1}{6}\) dest dire comme \(2\) \(\frac{1}{6}\) sin 16, ou comme \(2\) \(\frac{1}{6}\) 24 · donc le apport de fol \(\approx\) \(\frac{1}{6}\) ol est de \(2\) \(\frac{1}{6}\) \(\frac{1}{6}\) af \(\frac{1}{6}\), qui constitue le demi-ton d'ut \(\frac{1}{6}\), ou de \(fu\) \(\frac{1}{6}\) mi (Note t).

(ff) On peut observer que le demi-ton mineur joint avec le demi-ton majeur, forme le ton mineur, c'est-à-dire que si on monte, par exemple, du mi an fa par l'intervalle du demi-ton majeur, & ensuite du sa u sa  $\approx$  par l'intervalle du demi-ton mineur, l'intervalle du mi au sa  $\approx$  sera un ton mineur; car supposons que mi soit i, sa sera  $\frac{1+1}{2}$ , & sa  $\approx$  sera  $\frac{1+1}{2}$  de  $\frac{1+1}{2}$ , c'est-à-dire 2, sois sa deivise par 24 fois 15, ou  $\frac{1+1}{2}$ 5, donc mi est à sa  $\approx$  comme 18 à  $\frac{1+1}{2}$ 5, intervalle qui constitue le ton mineur (Note n).

A l'égard du ton majeur, on ne sauroit le former

140. Si la basse fondamentale procédoit = par tierces mineures, en cette forte, ut, mi, I. PART. fuccession qui est permise dès qu'on a reconnu XVIII. l'origine du mode mineur (Chap. IX), on trouveroit ce chant fol, fol b, qui donneroit encore un demi-ton mineur (gg).

141. Le demi-ton mineur s'entonne par les commençans avec moins de facilité que le demi-ton majeur: on peut en donner cette raison. Le demi-ton majeur, qui se trouve dans l'échelle diatonique, comme mi fa, vient d'une basse fondamentale par quintes ut sa, c'est-à-dire de la succession la plus naturelle, & par cette raison la plus facile pour l'oreille.

exactement par deux demi-tons; car 1º. deux demitons majeurs confécutifs donneroient plus qu'un ton majeur : en effet 16 multiplié par 16 donne 256, qui est plus grand que  $\frac{9}{8}$ , intervalle qui constitue ( Note n) le ton majeur: 2°. un demi ton mineur & un demi-ton majeur donneroient moins que le ton majeur, puisqu'ils donnent le ton mineur : 3°, à plus forte raison deux demi-tons mineurs donneroient encore moins.

(gg) En effet mi b étant 4, fol b sera 6 de 5, c'està dire (Note e) 16, & fol sera 2: or le rapport de 3 à 26 (Note c) est celui de 3 fois 25 à 2 fois 36, c'està-dire de 25 à 24.

au contraire, le demi-ton mineur vient de la I. PART. fuccession fondamentale par tierces, moins naturelle que la premiere ; aussi pour entonner XVIII. juste le demi-ton mineur, les commençans emploient l'artifice suivant. Supposons, par exemple, qu'ils veuillent monter du sol au fol X; ils montent d'abord du sol au la, puis ils descendent du la au sol \* par l'intervalle d'un demi-ton majeur; car ce sol dieze, qui est un demi-ton majeur au-dessous de la, se trouve un demi ton mineur au-dessus de sol. (Voyez les notes ee & ff.)

> 142. Toute marche de la basse sondamentale par tierces, foit majeures, foit mineures, en montant ou en descendant, donne le demi-ton mineur : nous l'avons déjà vu de la fuite des tierces en montant. La fuite des tierces mineures en descendant, ut, la, donne ut, ut & (hh), & la suite des tierces majeures en descendant, ut, la b, donne ut, ut | (ii).

<sup>(</sup>hh) La étant 1, ut \* est 1 de 1, c'est-à-dire 11, & ut est 1: donc le rapport de ut à ut \* est celui de 1 à 35 ou de 24 à 25.

<sup>(</sup>ii) La b étant la tierce majeure au-dessous d'ue,

THÉORIQUE ET PRATIQUE. 107

143. Le demi-ton mineur constitue le genre appelé chromatique; & avec le genre diatonique, donné par la succession des quintes XIX. (Chap. V & VI), il renferme toute la mélodie.

# 

#### CHAPITRE XIX.

Du genre enharmonique.

144. LES deux extrêmes ut fol  $\approx$  de la voya Libaffe fondamentale par tierces majeures, ut mi fol  $\approx$ , donnent ce chant ut fi  $\approx$ , & ces deux fons ut fi  $\approx$  different entreux d'un petit intervalle appelé quart de zon enharmonique (ll), qui est la différence du

Tera  $\frac{4}{5}$  (Note c); donc ut b est  $\frac{4}{5}$  de  $\frac{4}{5}$ , c'est-à-dire  $\frac{24}{25}$ : donc le rapport d'ut à ut b est de 25 à 24.

(U) Sol  $\times$  étant  $\frac{1}{16}$ , &  $f_i \times$  étant  $\frac{1}{4}$  de  $\frac{1}{16}$ , on aura  $f_i \times$  égal (Note c) à  $\frac{1}{64}$ ; & fon octave au-dessous sera  $\frac{121}{124}$ ; intervalle plus petit que l'unité de  $\frac{1}{124}$ s u de  $\frac{1}{43}$  environ: il s'en saut donc de cette fraction, que le  $f_i \times$  dont il s'agit ne soit le même que l'ut.

On a nommé cet intervalle quart de ton, & cette dénomination est fondée en raison. En estet, on peut distinguer dans la Musique quatre sortes de quarts de ton. demi-ton majeur au demi-ton mineur (mm); I. PART. ce quart de ton est inappréciable à l'oreille,

XIX. 1°. Le quart de ton majeur: or le ton majeur étant 2 & sa différence d'avec l'unité étant ; la différence de ce quart de ton avec l'unité sera à peu près le quart de ; c'est-à-dire ; ;.

2°. Le quart de ton mineur; & comme le ton mineur, qui est 10°, differe de l'unité de ½, le quart du ton mineur différera de l'unité d'environ 16.

3°. La moitié du demi-ton majeur; & comme ce demi-ton differe de l'unité de 1, sa moitié différera de l'unité d'environ 1, s.

4°. Enfin, la moitié du demi-ton mineur, lequel differe de l'unité de ½: donc sa moitié sera 1/48.

Donc l'intervalle qui forme le quart de ton enharmonique, ne différant de l'unité que de 7,, peut avec raison être appelé quart de 10n, puisqu'il differe moins de l'unité que le plus grand des quarts de ton, & plus que le plus petit.

Nous ajouterons, que puisque le quart de ton enharmonique est la différence du demi-ton majeur au demi-ton mineur, & que le ton mineur est formé (Nou ff') d'un demi-ton majeur & d'un demi-ton mineur, il s'ensuit que deux demi-tons majeurs de suite forment un ton trop grand d'un quart de ton enharmonique, & que deux demi-tons mineurs de suite forment un ton trop foible du même quart de ton.

(mm) C'est-à-dire, que si on monte du mi au sa, par exemple, en saisant un demi-ton majeur, & qu'en suite revenant au mi, on monte par l'intervalle d'un

& n'a point lieu sur plusieurs de nos instrumens. On trouve cependant moyen de le pratiquer de la maniere suivante, ou plutôt d'en suppléer l'effet à l'oreille.

- 145. Nous avons expliqué (Art. 116.) de quelle maniere on introduit dans le mode mineur l'accord sol \* si ré fa, tout composé de tierces mineures parfaitement justes, ou du moins supposées telles. Cet accord tenant lieu de l'accord de la dominante (Art. 116.) on peut passer de cet accord à celui de la tonique ou génératrice la (Art. 117.): mais il faut remarquer,
- 1°. Que cet accord sol & si ré sa, tout composé de tierces mineures, peut se renverser des trois manieres suivantes, si ré fa fol X, ré fa fol X fi, fa fol X fi ré; & que

demi-ton mineur à un autre son qui n'est point dans la gamme, & que j'appellerai fa +; les deux sons fa + & fa formeront un quart de ton enharmonique : car mi étant 1, fa sera  $\frac{16}{15}$ , & fa +  $\frac{25}{24}$ : donc le rapport de fa + à fa est celui de 11 à 16 ( Note c ), c'est-à-dire, de 25 fois 15 à 16 fois 24, ou bien de 25 fois 5 à 16 fois 8, ou de 125 à 128. Or ce tapport est le même qui a été trouvé au commencement de la note précédente pour exprimer le quart de ton enharmonique,

I. PART.

dans ces trois différens états, il demeurera toujours composé de tierces mineures; ou du moins qu'il ne s'en faudra que d'un quart de ton enharmonique que la tierce mineure entre fa & fol \*\* ne soit juste; car la tierce mineure juste, comme celle de mi à fol dans l'échelle diatonique, est composée d'un demi-ton majeur & d'un ton majeur : or, de fa à sol il y a un ton majeur, & de sol à sol \*\*, il n'y a qu'un demi-ton mineur. Donc (An. 144.) il s'en faut un quart de ton enharmonique, que la tierce mineure sa sol \*\* sol \*\*

2°. Mais comme ce quart de ton est inconnu fur plusieurs de nos instrumens, & inappréciable à l'oreille, l'oreille prend les trois disférens accords,

qui ne sont que le même, pour des accords composés chacun de tierces mineures justes.

Or l'accord  $fol \times fi$  ré fa, appartenant au mode mineur de la, où  $fol \times$  est la note sensible; l'accord fi ré fa  $fol \times$ , ou fi ré fa la b

appartiendra par la même raison au mode mineur d'ut, où si est la note sensible. De même I. PART. l'accord ré fa sol × si, ou ré fa la b ut b appartiendra au mode mineur de mi b; & l'accord fa fol & si ré, ou fa la b ut b mi bb, au mode mineur de solb.

Donc après avoir passé par le mode de la à l'accord sol & si ré sa (Art. 117.), on peut au moyen de ce dernier accord, & en se contentant simplement de le renverser, passer ensuite tout d'un coup aux modes d'ut mineur, ou de mi b mineur, ou de fol b mineur, c'est-à-dire dans des modes qui n'ont rien ou presque rien de commun avec le mode mineur de la, & qui lui sont totalement étrangers.

146. Il faut avouer pourtant qu'un passage si brusque, & si peu attendu, ne donne pas le change à l'oreille; elle en est frappée sans pouvoir s'en rendre raison; & cette raison a fon principe dans le quart de ton, que l'on néglige comme nul, parce qu'il est inappréciable à l'oreille, & dont néanmoins elle ne laisse pas de sentir toute la dureté : mais le moment de la surprise passe bientôt, & cette I. PART. Chap. XIX.

furprise se tourne en admiration, de se voir comme transporté tout d'un coup, & presque sans s'en être apperçu, d'un mode dans un autre qui ne lui est nullement relatif, & dans lequel on n'auroit jamais pu passer immédiatement par les successions sondamentales ordinaires.

# 

CHAPITRE XX.

Du genre diatonique enharmonique.

147. S I on forme une basse fondamentale qui monte alternativement de quinte & de tierce, comme fa ut mi si, cette basse donnera le chant fa mi mi ré \*\*, dans lequel les demi-tons de fa à mi, & de mi à ré \*\* sont égaux (nn) & majeurs.

(nn) II est visible que fa de la basse étant supposé 1, fa de l'échelle est 2, ut de la basse est  $\frac{1}{a}$ , & mi de l'échelle,  $\frac{1}{a}$  de  $\frac{1}{a}$ , c'est-à-dire  $\frac{1}{a}$ : donc le rapport de fa à mi est celui de 2 à  $\frac{1}{a}$ , ou de 1 à  $\frac{1}{a}$ ; or mi de la basse étant aussi  $\frac{1}{a}$  de  $\frac{1}{a}$  ou  $\frac{1}{a}$ , fa de la basse est  $\frac{1}{a}$  de  $\frac{1}{a}$ , fa

fa tierce majeure  $r \neq \infty$ ,  $\frac{1}{4}$  de  $\frac{1}{2}$  de  $\frac{1}{8}$ , ou  $\frac{11}{8}$  de  $\frac{11}{8}$ ; cette tierce majeure rapprochée le plus qu'il est possible du mi de l'échelle par le moyen des octaves sera  $\frac{11}{4}$  de  $\frac{11}{8}$ ;

# THÉORIQUE ET PRATIQUE.

Ce genre de chant, dans lequel tous les demi-tons sont majeurs, s'appelle diatonique I. Part Chap. enharmonique. Les demi-tons majeurs propres à ce genre lui donnent le nom de diatonique, parce que le demi-ton majeur appartient au genre diatonique; & le ron trop grand d'un quart de ton qui résulte des demi-tons majeurs consécutifs, lui donne le nom d'enharmonique ( Note ll).

# 

# CHAPITRE XXI.

Du genre chromatique enharmonique.

148. S I on paffe alternativement d'une tierce mineure en descendant à une majeure en montant, comme ut, ut, la, ut ×, Voye Na ut ×, on formera ce chant mi | , mi, mi, mi, mi ×, dans lequel tous les demi-tons sont mineurs (00).

donc mi de l'échelle sera au  $ri \not\approx$  qui le suit, comme  $\frac{15}{8}$  est à  $\frac{15}{14}$  de  $\frac{15}{8}$ ; c'est-à-dire comme 1 est à  $\frac{15}{14}$ ; donc les demi-tons de fa à mi & de mi à  $ri \not\approx$  sont majeurs l'un & l'autre.

(00) Il est clair que mi b est \$ (Note c), & que mi est \frac{1}{4}: donc ces deux mi sont entr'eux comme \frac{5}{2} \frac{1}{4}.

Chap.

XXI.

Ce genre est appelé chromatique enharmo-I. PART. nique; les demi-tons mineurs propres à ce genre lui donnent le nom de chromatique, parce que le demi-ton mineur appartient au genre chromatique; & le ton trop foible d'un quart de ton qui résulte des demi-tons mineurs confécutifs , lui donne le nom d'enharmonique. (Note Il.)

> 149. Ces nouveaux genres confirment ce que nous avons dit jusqu'ici, que tout l'effet de l'harmonie & de la mélodie réside dans la baffe fondamentale.

> 150. Le genre diatonique est le plus agréable, parce que la basse fondamentale qui le produit est formée de la seule suite des quintes, qui est la plus naturelle de toutes.

> 151. Le chromatique, étant formé par la fuite des tierces, est le plus naturel après le précédent.

> c'est-à-dire comme 6 fois 4 à 5 fois 5, ou comme 24 à 25, intervalle qui constitue le demi-ton mineur. De plus, le la de la basse est &, & l'ut \* est les 4 de 6, ou 11 donc le mi \* est les 1 de 21; donc le mi de l'échelle. est encore au mi \* qui le suit, comme 24 à 25; donc tous les demi-tons sont mineurs dans cette échelle.

152. Enfin, l'enharmonique est le moins agréable de tous, parce que la basse fondamentale qui le donne, n'est point immédiatement indiquée par la nature. Le quart de ton
qui constitue ce genre, & qui est par luimême inappréciable à l'oreille, ne produit &
ne peut produire d'estet qu'autant qu'on y sousentend la basse fondamentale qui le donne;
basse dont la marche n'est nullement naturelle, puisqu'elle est formée de deux sons qui
ne sont pas vossins l'un de l'autre dans la suite
des tierces (An. 144.)

# 

# CHAPITRE XXII.

Que la mélodie naît de l'harmonie.

153. Tout ce que nous avons dit jusqu'ici est, ce me semble, plus que suffifant pour nous convaincre que la mélodie a son principe dans l'harmonie; & que c'est dans l'harmonie, exprimée ou sous-entendue, qu'on doit chercher les esses de la mélodie.

154. Si on en doutoit encore, il ne faudroit que faire attention à l'expérience premiere

= (An. 19), où l'on voit que le son principal est toujours le plus grave, & que les sons aigus qu'il engendre sont par rapport à lui ce que le dessus d'un chant est par rapport à sa basse.

155. De plus nous avons prouvé à l'occafion de la cadence rompue (*Chap. XVII*), que la différence des baffes produit des effets tout différens dans un chant qui d'ailleurs reste le même.

156. En défire-t-on d'autres preuves? il n'y a qu'à examiner les différentes baffes qu'on peut donner à ce chant très-simple, fol ut; on en trouvera un très-grand nombre, & chacune de ces baffes donnera un caractère différent au chant fol ut, quoique ce chant demeure toujours le même; de maniere qu'on change toute la nature & tout l'effet d'un chant, en se contentant de changer sa baffe fondamentale.

M. Rameau a fait voir dans son Nouveau système de Musique, Paris 1726, page 44, que ce chant sol ut, peut avoir vingt basses sondamentales dissérentes. Or une même basse sondamentale, comme on le verra dans la seconde partie, sournit plusieurs basses conti-

nues. Que de moyens par conséquent de varier l'expression du même chant!

157. De ces différentes observations il réfulte, 1°. qu'une mélodie agréable suppose
naturellement une basse bien chantante; &
que réciproquement, comme s'expriment
les Musiciens, une basse bien chantante annonce pour l'ordinaire une agréable mélodie
(pp).

2°. Que le caractere d'une bonne harmonie est de ne faire en quelque sorte qu'un même corps avec le chant, ensorte que l'oreille ne reçoive, pour ainsi dire, du tout ensemble qu'une impression simple & unique.

3°. Qu'un même chant peut avoir des caracteres différens, selon le caractere de la basse qu'on y joint.

Mais malgré cette dépendance où la mêlodie est de l'harmonie, & l'influence sensible

(pp) Aufii y a-t-il quelques Musiciens habiles, qui dans leurs compositions, à ce qu'on nous assure, commencent par écrire & arrêter la basse. V. l'Encyclopédie, Tom. 7. page 61. Cependant cette méthode paroît en général plus propre à produire une Musique harmonicuse & savante, qu'une Musique d'enthoussialme & de génie.

#### \$18 ELEMENS DE MUSIQUE

de l'harmonie sur la mélodie, il ne saut pas ART. cependant en conclure avec quelques Musiciens célebres, que les effets de l'harmonie doivent être présérés à ceux de la mélodie.

L'expérience prouve le contraire; voyez à cette occasion l'écrit sur la liberté de la Musique, imprimé dans le Tome IV. de mes Mélanges de Littérature, page 448.

# REMARQUE GÉNÉRALE.

L'échelle diatonique ou gamme étant composée de douze demi-tons, il est visible que chacun de ces demi-tons en particulier peut être le générateur d'un mode; & qu'ainsi il y a vingt-quatre modes en tout, douze majeurs & douze mineurs. Nous avons pris le mode majeur d'ut pour représenter en général tous les modes majeurs, & le mode mineur de la pour représenter les mineurs, afin d'éviter l'embarras des diezes & des bémols qui se rencontrent en nombres plus ou moins grand dans les autres modes: mais les regles que nous avons dounées pour chaque mode sont générales, quelque son de la gamme que l'on prenne pour le générateur d'un mode.

# LIVRE SECOND,

Qui contient les principales regles de la composition.

158. L'A composition, que l'on appelle aussi contrepoint, est non-seulement l'art de composer un chant agréable, mais encore celui de composer plusieurs chants de maniere qu'étant entendus ensemble ils produssent un effet agréable à l'oreille; c'est ce que l'on appelle faire de la Musique à plusieurs parties.

La plus aiguë de ces parties s'appelle premier dessus, ou simplement dessus; la plus grave s'appelle basse; les autres parties, quand il y en a, s'appellent parties du milieu, & se

désignent par différens noms.

# CHAPITRE PREMIER.

Des différens noms que l'on donne à un même intervalle.

159. Nous avons expose (An. 9.) dans l'introduction qui est à la tête de cet Ouvrage, les noms les plus connus que H iv

'ART. a certains intervalles qui reçoivent différens noms suivant les circonstances; ce qu'il est bon d'expliquer.

160. Un intervalle composé d'un ton & un demi-ton, qui s'appelle ordinairement tierce mineure, se nomme aussi quelquesois seconde superflue, telle est l'intervalle d'ut à ré \*\* en montant, ou celui de la à sol b en descendant.

Cet intervalle est ainsi nommé, parce que l'un des sons qui le forme est toujours dieze ou bémol, & que si on ôtoit ce dieze ou ce bémol, l'intervalle deviendroit de seconde.

161. Un intervalle composé de deux tons & de deux demi-tons, comme celui de si à sa , s'appelle sausse quince. Cet intervalle est le même que le triton (Art. 9.) puisque deux tons & deux demi-tons sont la même chose que trois tons. Il y a cependant des raisons de les distinguer, comme on le verra plus bas.

162. Comme on a nommé seconde superflue l'intervalle d'ut à ré  $\not \approx$  en montant, on nomme de même quinte superflue l'intervalle d'ut à sol  $\not \approx$  en montant, ou de st à mi b en descendant, intervalle composé de quatre tons. Cet intervalle est au fond le même que celui II. PART. de sixte mineure (Art. 9): mais dans la quinte Chap. I. superflue, il y a toujours un son qui est dieze ou bémol; de maniere que si on retranchoit le dieze ou le bémol, l'intervalle deviendroit une quinte juste.

163. Par la même raison un intervalle composé de trois tons & trois demi-tons, comme celui de sol  $\approx$  à sa en montant, s'appelle septieme diminuée; parce que si on ôtoit le dieze de sol, l'intervalle sol sa deviendroit intervalle de septieme ordinaire. L'intervalle de septieme diminuée est d'ailleurs le même que celui de sixte majeure (An. 9.)

164. La septieme majeure s'appelle aussi quelquesois septieme superflue (qq).

(qq) Le principal usage de ces différentes dénominations est de distinguer les accords: par exemple, l'accord de quinte superflue & celui de septieme diminuée sont dissérens de l'accord de sixte; l'accord de septieme superflue, de celui de septieme majeure: cela s'éclaircira par les Chapitres suivans,



II. PART. Chap. II.

# CHAPITRE II.

Comparaison des différens intervalles.

165. SI on entonne ut si en descendant de seconde, & ensuite ut si en montant de septieme, ces deux si seront à l'octave l'un de l'autre, ou, comme on s'explique ordinairement, seront la réplique l'un de l'autre.

166. Donc à cause de la ressemblance d'un son avec son octave (An. 22), il s'ensuit que monter de septieme ou descendre de seconde, c'est la même chose.

167. De même, il est évident que la sixte n'est que la réplique de la tierce, & la quarte que la réplique de la quinte.

168. Donc les expressions suivantes sont fynonymes, ou doivent être regardées comme synonymes.

| Monter    |             | Descendre |              |
|-----------|-------------|-----------|--------------|
| Descendre | de seconde. | Monter    | de septieme. |
| Monter    | de tierce.  | Descendre | de fixte.    |
| Descendre |             | Monter    |              |
| Monter    | de quarte.  | Descendre | de quinte.   |
| Descendre |             | Monter    |              |

nent les unes au lieu des autres ; de forte que Chap. III. Part. quand nous dirons , par exemple , monter de tierce , on pourra dire également descendre de sixte, &c.

# **\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\***

# CHAPITRE III.

Des différentes clefs, de la valeur des notes, de la mesure, & de la syncope.

170. I L y a trois clefs dans la Musique : la clef de fa 3:, ou ; la clef d'ut , & la clef de fol

La clef de fa se pose sur la quatrieme ligne roya ou sur la troisieme; & la ligne sur laquelle est cette clef donne le nom de fa à toutes les notes qui sont sur cette ligne.

La clef d'ut se pose ou sur la quatrieme, Poya Pi ou sur la troisieme, ou sur la seconde, ou sur la premiere ligne; & dans ces différens cas, toutes les notes qui sont sur la ligne où est la clef, portent le nom d'ut.

Enfin, la clef de fol se met sur la seconde II. PART ou sur la premiere ligne; & toutes les notes Voyet Q. qui sont sur la ligne où est la clef, portent le nom de fol.

171. Comme les notes se mettent sur les lignes, & dans l'intervalle des lignes, on peut facilement, quand on voit la clef, savoir le nom d'une note quelconque; ainsi on voit que dans la premiere clef de fa, la note qui trade le qui occupe l'intervalle entre les deux premieres lignes est un la; que celle qui traverse la seconde ligne est un si, &c. (r).

(n) C'est à cause de la différente portée des voix, & des instrumens, que l'on a inventé ces différentes cless.

La voix masculine la plus grave peut aller sans se gêner jusqu'au sol, qui fait la derniere ligne de la premiere clef de sa; & la voix séminine la plus aiguè peut s'élever jusqu'à un sol qui est la triple octave au-dessus de cesui-ià.

La plus grave des voix masculines s'appelle bassetaille, & sa clef est celle de sa sur la quartieme ligne; cette clef est aussi celle des basses, violoncelles, contre-basses, tymbales, &c. en un mot des instrumens les plus graves. Une basse-taille extrêmement grave s'appelle basse-contre.

# Théorique et pratique. 125

172. Une note devant laquelle il y a un II. PART. dieze X, doit être haussée d'un demi-ton; & Chap. III.

La voix masculine la plus grave, après la bassetaille, s'appelle concordant: sa clef est celle de sa sur la troisieme ligne.

La voix masculine qui suit le concordant s'appelle zaille; c'est la voix la plus ordinaire, & pourtant la plus rarement belle; sa cles est celle d'ut sur la quatrieme ligne. Cette cles est aussi celle des bassons.

La voix masculine la plus aigué de toutes s'appelle haute-contre; sa cles est celle d'ut sur la troisieme ligne. C'est aussi la cles des violes, des quintes de violon, &c.

La voix féminine la plus grave suit immédiatement la haute-contre, & s'appelle bas-dessus; sa cles est celle d'ut sur la premiere ligne. La cles d'ut sur la seconde ligne est peu en usage.

La voix féminine la plus aiguë s'appelle dessus; sa clef est celle de sol sur la seconde ligne.

Cette derniere clef, ainsi que celle de fol sur la premiere ligne, est aussi la clef des instrumens les plus aigus, comme violons, slûtes, trompettes, hautbois, slageolets. &c.

L'ut que l'on voit dans les cless de fa, & dans les cless d'ut, est une quinte au-dessus de fa qui est sur la ligne de la cles de fa; & le fol qui est sur les deux cless de fol est la quinte au-dessus d'ut: de sorte que fol qui est sur la plus basse ligne de la premiere cles de fa, est plus bas de deux octaves entieres que le fol qui est sur la plus basse ligne de la seconde cles de fol,

II. PART. être baiffée d'un demi-ton, b étant la marque du bémol.

Le bécarre \( \) fert à remettre dans sa valeur naturelle une note qui a été haussée ou baissée d'un demi-ton.

173. Quand on met à la clef un dieze on un Voye R. bémol, toutes les notes qui font sur la ligne où est ce dieze ou ce bémol, sont diezes ou bémols: ainsi prenons la clef d'ut sur la premiere ligne, & mettons un dieze dans l'intervalle entre la seconde & la troisieme ligne, qui est la place du fa; toutes les notes qui feront dans cet intervalle seront fa \* ; & si on veut les remettre dans leur valeur de fa

Voyet S. naturel, il faut mettre au-devant in \( \beta \) ou un \( \beta \).

De même fi un bémol est à la clef, & qu'on

veuille remettre la note dans son état naturel,

Voyez X. on met auparavant un \u00e4 ou un X.

174. Toute piece de Musique se partage en dissérens temps égaux, que l'on nomme mesures; & chaque mesure se divise aussi en dissérens temps.

Il y a proprement deux fortes de mesures : la mesure à deux temps, que l'on désigne

# THÉORIQUE ET PRATIQUE. 127

par un 2 placé au commencement de l'air III. PART. (Voyez T); & la mesure à trois temps, que l'on Chap. III. distingue par un 3 placé de même (Voyez V).

Les différentes mesures sont distinguées par

des lignes perpendiculaires.

On distingue dans une mesure un temps fon & un temps foible; le temps fon est celui du frappé, le foible celui du levé; de sorte que dans une mesure à trois temps, il y a deux temps foibles. Une mesure à quatre temps doit être regardée comme composée de deux mesures à deux temps chacune; ainsi ly a dans cette mesure deux temps forts & deux foibles. En général, par les mots de font & de foible, on distingue les parties même de chaque temps; ainsi la premiere note de chaque temps est censée sur la partie forte, & les autres sur la partie foible.

175. La plus longue de toutes les notes est Voye Y. la ronde. La blanche vaut la moitié dune ronde, c'est-à-dire qu'on ne met à charter deux blanches, que le même temps qu'on met à chanter une seule ronde. La blanche vaut de même deux noires, la noire deux

croches, &c.

II. PART. un temps, c'est-à-dire, qui commence à la fin Chav. III. d'un temps & qui finit dans le temps suivant, est appelée (ss) note syncopée (Voyez Z, où les notes ut, si & la sont chacune syncopées).

177. Une note fuivie d'un point est augmentée de la moiné de sa valeur. Par exemple, dans la cinquieme mesure de l'exemple Y, le si suivi d'un point a la valeur d'une blanche & d'une noire ensemble.

(ss) La syncope consiste dans une note qui appartient à deux temps, ou à deux mesures différentes, sans pourtant occuper & remplir entiérement les deux temps ou les deux mesures. Par exemple, une note qui commence sur le temps foible d'une mesure, & qui finit sur le temps fort de la suivante, ou qui dans une même mesure commence sur la partie foible d'un temps & finit sur la partie forte du suivant, est syncopée. Une note qui remplit seule une ou deux mesures dans une mesure à deux ou trois temps, n'est point censée syncopée, c'est une suite de la définition précédente; cette note s'appelle tenue. Dans la fin de l'exemple Z, l'ut de la premiere mesure à trois temps ne syncope pas, parce qu'il remplit deux temps entiers; il en est de même du mi de la seconde mesure, & de l'ut de la quatrieme, & de la cinquieme, qui sont des tenues.

CHAPITRE

# TANGET TANGET TO THE TANGET II. PART.

#### CHAPITRE IV.

Définition des principaux accords.

178. L'ACCORD composé de tierce, quinte & octave, comme ut mi sol ut,

s'appelle accord parfait (Art. 32.)

Si la tierce est majeure, comme dans ut mi sol ut, l'accord parsait se nomme majeure si la tierce est mineure, comme dans la ut mi la, l'accord parsait est mineur. L'accord parsait majeur constitue ce qu'on appelle le mode majeur; & l'accord parsait mineur, ce qu'on appelle le mode mineur (Art. 31.)

179. Un accord composé de tierce, quinte & septieme, comme sol si ré sa, ou ré sa la ut, &c.. s'appelle accord de septieme. Il est visible qu'un tel accord est tout composé de tierces en montant.

Tous les accords de septieme se pratiquent dans l'harmonie, excepté celui qui porteroit la tierce mineure & la septieme majeure, comme ut mi b sol se, & celui qui porteroit la fausse quinte & la septieme majeure,

comme si ré sa la X. (Chap. XIV, premiere

I. PART. Partie. )

180. Comme les tierces sont majeures ou mineures, & qu'elles peuvent être afrangées disséremment, il est visible qu'il y a dissérentes sortes d'accords de septieme; il y en a même un, se fa la, qui est composé de tierce, fausse quinte & septieme.

181. Un accord composé de tierce, quinte & sixte, comme sa la ut ré, ré sa la si, se

nomme accord de grande fixte.

182. Toute note qui porte l'accord parfait se nomme tonique, & l'accord parfait se marque par un 8 ou par un 3 ou par un 5, que l'on écrit au-dessus de la note; mais souvent on supprime ces nombres: ainsi dans l'exemple I, les deux ut portent également l'accord parfait.

183. Toute note qui porte accord de septieme se nomme dominante (Art. 202.); & cet accord se marque par un 7 écrit au-dessus de la note; ainsi dans l'exemple II, ré porte l'accord ré sa la ut, & sol, l'accord sol se ré sa.

. Il faut remarquer que parmi les accords de

feptieme, nous ne comptons point ici l'accord de septieme diminuée, qui n'est qu'impro-Chap. prement appelé accord de septieme; nous en parlerons plus bas.

184. Toute note qui porte l'accord de grande fixte, se nomme sous-dominante (97 & 42.) & se chiffre d'un 6; ainsi dans l'exemple III, sa porte l'accord sa la ut ré. Remarquez que la fixte doit toujours être majeure (97 & 109.)

185. Dans tout accord, foit parfait, foit de septieme, soit de grande sixte, la note qui porte cet accord, & qui en est la plus basse ou la plus grave, s'appelle fondamentale; ainsi ut dans l'exemple I, ré & fol dans l'exemple II, & fa dans l'exemple III, sont des notes sondamentales.

186. Dans tout accord de septieme & de grande sixte, la note qui fait la septieme ou la sixte au-dessus de la sondamentale, c'esst-àdire la plus haute note de l'accord, s'appelle dissonance; ainsi dans les accords de septieme sol si ré sa, ré sa uu, sa uu sont la dissonance; savoir, sa par rapport à sol dans le premier accord, & ut par rapport à ré dans

PART. la ut ré, ré est la dissonne (Art. 120.):

ap. IV.

mais ce ré n'est proprement dissonne que

par rapport à ut dont il est la seconde, &c

non par rapport à fa dont il est la sixte ma
jeure (Art. 17 & 18.)

187. Quand un accord de septieme est composé d'une tierce majeure suivie de deux tierces mineures, la note sondamentale de cet accord se nomme dominante tonique. Dans tout autre accord de septieme, la fondamentale se nomme simple dominante (Art. 102.); ainsi dans l'accord sol se ré sa composé d'une tierce majeure sol se, suivie de deux tierces mineures se ré sa, la fondamentale sol est dominante tonique: mais dans les autres accords de septieme, comme ut mi sol se, ré sa la ut, &c. les sondamentales ut & ré sont de simples dominantes.

188. Dans tout accord, soit parfait, soit de septieme, soit de sixte, si on veut que la tierce au dessus de la note sondamentale soit majeure, quoique cette tierce soit mineure naturellement, on met un dieze au dessus de la note sondamentale. Par exemple, si je veux

désigner l'accord parfait majeur ré fa \* la ré, comme la tierce fa au - dessus de ré est naturellement mineure, je mets au-dessus du ré un dieze, comme on le voit, Exemple IV. De même l'accord de septieme ré fa X la ut, & l'accord de grande fixte ré fa × la fi, se défignent par 💥 au-dessus du ré, & au-dessus du X un 7 ou un 6 ; (Voyez V. & VI.).

Au contraire, quand la tierce est naturellement majeure, & qu'on veut la rendre mineure, on met au-dessus de la fondamentale un b; ainsi les exemples VII, VIII, IX, indiquent les accords sol si b re sol, sol si b ré fa, sol si b ré mi (tt).

(u) Au reste, on se dispense de ce dieze ou de ce bémol lorsqu'il est déjà à la cles. Par exemple, si le dieze est à la clef sur le fa ( Voyez l'exemple X ), on se contente d'écrire simplement ré sans dieze pour défigner l'accord parfait majeur de ré, ré fa \* la ré. De même dans l'exemple XI, où le bémol est à la clef sur le fi, on se contente d'écrire sol simplement, pour désigner l'accord parfait mineur sol si b ré sol.

Mais dans le cas où il y a un dieze ou un bémol à la clef. si on veut rendre mineur l'accord qui seroit majeur, ou majeur celui qui seroit mineur, on met aus dessus de la note fondamentale un \ ou bécarre; ainsi

# PART. CHAPITRE V.

# De la basse fondamentale.

189. I MAGINEZ un chant à volonté, & qu'il y ait fous ce chant une basse composée de dissérentes notes dont les unes portent l'accord parfait, d'autres l'accord de sep-

l'exemple XII. désigne l'accord mineur ré sa la ré, & l'exemple XIII. l'accord majeur sols ré sols Souvent, au lieu de bécarre, on met un bémol pour désigner l'accord mineur, & un dieze pour désigner l'accord majeur. Ainsi l'exemple XIV. désigne l'accord mineur ré sa la ré, & l'exemple XV, l'accord majeur sols sols l'é ré sols.

Lorsque dans un accord de grande sixte, la dissonance, c'est-à-dire la sixte, doit être dieze, & que le dieze ne se trouve pas à la cles, on écrit, devant ou après le 6, un %; & si cette sixte étoit bémol selon la cles, on écrit un h.

De même si dans uu accord de septieme de dominante tonique, la dissonance, c'est-à-dire la septieme, doit être bémol ou bécarre, on écrit à côté du 7 un bou un h. Plusieurs Musiciens, lorsqu'une septieme de simple dominante doit être altérée par un dieze ou un bécarre, écrivent aussi à côté du 7 un % ou un h; mais M. Rameau supprime ce % ou ce h; on en dira la taison plus bas, en parlant des accords par suppositions.

THÉORIQUE ET PRATIQUE. 135

tieme, d'autres l'accord de grande fixte, enforte que la note du chant qui répond à une le Chap. Il PAR
note de la basse foit une de celles qui entrent
dans l'accord de cette note de la basse; cette
basse composée suivant les regles que nous
allons donner, sera la basse fondamentale du
chant proposé. (Voyez la premiere partie de
cet Ouvrage, où la nature & les principes de
la basse fondamentale sont expliqués.)

Ainsi (Exemple XVIII.) on trouvera que ce chant ut ré mi sa sol la si ut, a ou peut avoir pour basse sondamentale ut sol ut sa ut ré sol ut.

En effet, la premiere note ut du dessus se trouve dans l'accord de la premiere note ut de la basse, lequel accord est ut mi sol ut; la seconde note ré du dessus se trouve dans l'accord sol si ré sa de la seconde note de la basse, &c. & la basse n'est composée que de

Si le dieze est à la clef sur le fa, & que je veuille désigner l'accord fol si ré sa, ou l'accord la ut mi sa, je mets au-devant du 7 ou du 6 un h ou un h.

De même si le bémol est à la clef sur le si, & que je veuille désigner l'accord ut mi sol si, je mets audevant du 7 un dieze ou un bécarre, & ainsi des autres.

PART. de feptieme, ou celui de grande fixte : de ap, VI. plus elle est formée fuivant les regles que nous alions donner.

# CHAPITRE VI.

Regles de la basse fondamentale.

Toutes les notes de la basse fondamentale ne pouvant porter que l'accord parsait, ou l'accord de septieme, ou celui de grande sixte, sont ou toniques, ou dominantes, ou sous-dominantes, & les dominantes y peuvent être simples ou toniques.

La basse fondamentale doit toujours commencer par une tonique, autant qu'il est possible. Voici maintenant les regles pour tous les accords suivans, regles qui dérivent évidemment des principes posés dans la premiere Partie de cet Ouvrage; il ne faut pour s'en convaincre, que relire les articles 34, 91, 122, 124, 126, 127.

#### 137

## PREMIERE REGLE.

II. PART.

191. Dans tout accord de tonique, ou de Chap. VI. dominante tonique, il faut qu'au moins une des notes qui forment l'accord se trouve dans l'accord précédent.

#### II. REGLE.

192. Dans tout accord de fimple dominante, il faut que la note qui fait la feptieme, ou diffonance, se rencontre dans l'accord précédent.

# III. REGLE.

193. Dans tout accord de fous-dominante, il faut qu'au moins une des consonances de l'accord se trouve dans l'accord précédent: ainsi dans l'accord de sous-dominante sa la ut ré, il faut que sa, ou la, ou ut qui sont les consonances de l'accord, se rencontrent dans l'accord précédent; la dissonance ré peut s'y rencontrer ou non.

# IV. REGLE.

194. Toute dominante simple ou tonique doit descendre de quinte. Dans le premier cas, c'est-à-dire si la dominante est simple,

la note qui suit ne peut être que dominante;

l. PART. dans le second elle peut être tout ce qu'on hap. VI. voudra, c'est-à-dire tonique, dominante tonique, dominante simple, ou sous-dominante:

mais il faut pourtant que les conditions de la deuxieme regle soient observées, si elle est dominante simple.

Cette derniere restriction est nécessaire, comme on le va voir. Car prenons la succession des deux accords la ut misol, ré sa la ut (Voyez l'exemple XIX.); cette succession n'est pas bonne, quoique la premiere dominante y descende de quinte; parce que l'ut qui fait dissonance dans le second accord, & qui appartient à une simple dominante, n'est point dans l'accord précédent: mais la succession seroit bonne, si sans toucher au second accord, on ôtoit le dieze porté par l'ut du premier accord, ou si sans toucher au premier accord on rendoit dieze l'ut & le sa du second accord (uu) ou ensin si on rendoit simplement le ré du second accord

(uu) Il faut que dans cet accord l'ut & le fa soient diezes à la sois, car l'accord re sa la ux & dans lequel l'ut seroit dieze sans le sa, est exclu par l'Art. 179.

dominante tonique en lui faisant porter le II. P

II. PART.

C'est aussi par la même seconde regle que l'on doit rejeter la succession de ces deux accords.

ré fa la ut, sol si ré fa X; (Voyez l'exemple XX.)

# V. REGLE.

195. Toute fous-dominante doit monter de quinte, & la note qui la suit peut être à volonté, ou tonique, ou dominante tonique, ou sous-dominante.

# REMARQUE.

Des cinq regles fondamentales qui précedent, on peut, au lieu des trois premieres, substituer les trois suivantes, qui n'en sont que des conséquences, & qu'on peut même passer, si on le juge à propos.

#### PREMIERE REGLE.

Si une note de la basse sont amentale est tonique, & qu'elle monte de quinte ou de tierce sur une autre note, cette seconde note peut être ou tonique (34 & 91.) Voyez les II. Part.

tonique (124), Voyez XXII & XXIV;

ou fous-dominante (124), Voyez XXVV &

XXVI: ou pour rendre l'énoncé de la regle

plus fimple, cette seconde note peut être tout

ce qu'on voudra, excepté simple dominante.

# II. REGLE.

Si une note de la basse fondamentale est tonique, & qu'elle descende de quinte ou de tierce sur une autre note, cette seconde note peut être ou tonique (34 & 91.) Voyez exemple XXVII & XXVIII, ou dominante tonique, ou simple dominante, pourvu néanmoins que la regle de l'article 192 soit observée (124); Voyez XXIX, XXX, XXXI, XXXII;

(xx) Lorsque la basse monte ou descend d'une tonique à une autre par intervalle de tierce, le mode change ordinairement, c'est-à-dire de majeur devient mineur; par exemple, si je monte de la tonique ut, à la tonique mi, le mode majeur d'ut, ut mi sol ut, se change dans le mode mineur de mi, mi sol se mode au reste, il ne s'aut jamais monter d'une tonique à une autre, lorsque se irens modes n'ont aucuns sons communs; par exemple, on ne sauroit monter du mode d'ut, ut mi sol ut. au mode mineur de mi b, mi b sol b st b mi b (gt).

THÉORIQUE ET PRATIQUE. 141

ou fous-dpminante (124) Voyez XXXIII

E XXXIV. II. PART.
Chap. VI.

La marche de basse ut mi h fol ut, sa la ut mi, de la tonique ut à la dominante sa (exemple XXXV.) est exclue par l'article 192.

#### III. REGLE.

Si une note de la basse fondamentale est tonique, & qu'elle monte de seconde sur une autre note, cette note doit être dominante tonique ou simple dominante (101 & 102.) Voyez XXXVI & XXXVII (yy).

(yy) On voit par-là que tous les intervalles, favoir, de tierce, de quinte & de feconde, ont lieu dans la basse fendamentale, excepté celui de feconde en defecendant.

Au reste, il faut bien remarquer que les regles que nous venons de donner de la basse fondamentale ne sont pas sans exceptions, comme on peut s'en assure par les bons ouvrages de Musique; mais ces exceptions étant des licences, contraires pour la plupart au grand principe de la raison, qui exige qu'il y ait au moins une note commune entre deux accords conscutis, il n'est pas nécessaire, ce me semble, d'en instruire les commençans dans un rudiment de Musique, qui ne doit donner que les premières & les principales reples.

II. PART. Chap. VI.

#### AVERTISSEMENT.

Les exemples XXXVIII, XXXIX, XL, XLI, appartiennent à la quatrieme regle cidessus, article 194; & les exemples XLII, XLIII, XLIV, à la cinquieme regle ci-dessus, art. 195. (Voyez les articles 34, 35, 121, 123, 124.)

# REMARQUE PREMIERE.

196. Le passage d'une dominante tonique à une tonique, s'appelle repos absolu, ou cadence parsaite (73.); & le passage d'une sous dominante à une tonique s'appelle cadence imparsaite ou irréguliere (73); ces cadences ou repos se sont au moins de quatre en quatre mesures, la tonique tombant alors sur le premier moment de la mesure. (Voyez XLV. & XLVI.)

# REMARQUE II.

197. Il faut éviter, autant que l'on peut, de faire syncoper les notes de la basse fondamentale; afin que dans le premier moment d'une mesure, l'oreille entende une harmonie différente de celle qu'elle a entendue dans

# THÉORIQUE ET PRATIQUE. 143 le dernier temps de la mesure précédente. Cependant on fait quelquesois syncoper la II. PART.

Cependant on fait quelquefois fyncoper la II. PART. basse fondamentale, mais c'est une licence Chap. VI.

(77) Il y a des notes qui peuvent se trouver plusieurs sois de suite dans la basse sondamentale avec une harmonie disserent. Par exemple, la tonique ut, après avoir porté l'accord ut mi soi ut, peut être suivie d'un autre ut qui porte accord de septieme, pourvu que cet accord soit celui de dominante tonique, ut mi soi si l'oyeç LXXII]. De même la tonique ut peut être suivie de la même tonique ut que l'on rendra sous dominante en lui saisant porter l'accord ut mi soi la. I Voyet LXXIII).

Une dominante, tonique ou simple, descend ou monte quelquesois sur une autre par l'intervalle de triton ou de sausse quante. Par exemple, la dominante sa portant l'accord sa la ue mi, peut être suivie d'une autre dominante se portant l'accord se la saus se c'est une licence qu'on se permet pour ne point sortir de la gamme d'un , à laquelle on est, par exemple, de la gamme d'un, à laquelle sa se s'appartiennent. Si on descendoit du sa au se par intervalle de quinte juste, on sortiroit alors de cette gamme, puisque se par en est pas.



Ch. VII. CHAPITRE VII.

Des regles que le dessus doit observer par rapport, à la basse fondamentale.

198. Le dessur n'est autre chose qu'un chant supérieur à la basse fondamentale, & dont les notes se trouvent dans les accords des notes de cette basse qui lui répondent (Art. 189); ainsi dans l'exemple XVIII, la gamme ut ré mi sa sol la st ut est un dessur paprot à la basse sondamentale ut sol ut sa ut ré sol ut.

199. Nous allons donner les regles du dessus; mais nous ferons auparavant les deux

remarques fuivantes.

1°. Il est visible que plusieurs notes du dessus peuvent répondre à une même note de la basse fondamentale, lorsque ces notes appartiennent à l'accord d'une même note de la basse fondamentale; par exemple, ce chant ut mi sol mi ut, peut avoir pour basse fondamentale la seule note ut, parce que l'accord de cette note renserme les sons ut, mi, sol, qui se trouvent dans le dessus.

# THEORIQUE ET PRATIQUE. 145

2°. De même une seule note dans le dessus peut, par la même raison, répondre à plu-II. PARTI, sieurs notes de la basse; par exemple, fol Ch. VIII, peut répondre seul aux trois notes de basse ut fol ut (aaa).

(aaa) Il y a souvent dans un dessus plusieurs notes qui peuvent, si l'on veut, ne point porter d'accord, & être regardées comme des notes de passage, servant seulement à lier entr'elles les notes qui portent accord, & à former un chant plus agréable. Ces notes de passage sont ordinairement des croches: Voyet l'exemple XLVII. où ce chant ut ré mi sa sol peut être regardé comme équivalent à celui-ci, ut mi sol, ré & sa n'étant que des notes de passage; de sorte que la basse de ca chant peut être simplement ut sol.

Quand les notes sont égales, & suivent un ordre diatonique, les notes qui sont sur la partie sorte de chaque temps doivent porter harmonie: celles qui sont sur la partie soible sont des notes de passage; quelquesois cependant on fait porter harmonie à la note qui est sur la partie soible; mais alors la valeur de cette note est ordinairement augmentée par un point qu'on met après; ce qui abrege d'autant la note qui est sur le temps sort, & la fait passer plus vite.

Quand les notes ne marchent point diatoniquement, elles doivent ordinairement entrer toutes dans l'accord qu'on met au-dessous de ces notes.

#### PREMIERE REGLE DU DESSUS.

200. Si la note qui forme la septieme dans un accord de simple dominante, se trouve dans le dessus, il faut que la note qui la précede soit la même; c'est ce qu'on appelle dissonance préparée (122.) Par exemple, supposons que la note de la basse sondamentale soit ré, portant l'accord de simple dominante ré sa la ut, & que cet ut, qui (Art. 18 & 128.) est la dissonance, se trouve dans le dessus; il faudra que la note qui précede dans le dessus soit encore un ut.

201. Et il est bon d'observer que suivant les regles que nous avons données de la basse sondamentale, ut se trouvera toujours dans l'accord de la note de basse sondamentale qui précede la simple dominante ré. Voyez XLVIII. Voyez aussi XLIX, L. Dans le premier exemple, la dissonance est ut, dans le second sol, & dans le troisieme mi, & ces notes sont déjà dans l'accord précédent (bbb).

(bbb) Il y a pourtant un cas où la septieme d'une simple dominante peut se rencontrer dans un chant sans être préparée: c'est lorsqu'ayant déjà employé cette dominante dans la basse fondamentale, sa septieme se

# SECONDE REGLE.

II. PART

dominante tonique, ou simple dominante, & que la dissonance se trouve dans le dessus, cette dissonance doit descendre diatoniquement dans le même dessus; mais si la note de basse est commante, & que la dissonance soit dans le dessus, elle doit monter diatoniquement; cette dissonance qui descend ou monte diatoniquement, est ce qu'on appelle dissonance sauvée (129. 130.) Voyez LII, LIII, LIV.

203. On peut encore observer ici que sui-

présente ensuite dans le chant, tandis qu'on peut conserver cette dominante. Par exemple imaginons ce chant,

(Voyez l'exemple Ll.), le ré de la basse fondamentale répondant aux deux notes ré ut du desses ; la dissonance us n'a pas besoin de préparation, parce que la note ré de la basse fondamentale ayant déjà été employée pour le ré qui précede ut, la dissonance ut se présente ensuite, aux-dessous de laquelle on peut conserver l'accord ré, ou ré sa la ut.

# 148 ELEMENS DE MUSIQUE

vant les regles que nous avons données de la I. Part baffe fondamentale, la note sur laquelle la h. VIII. diffonance doit descendre ou monter, se trouvera toujours dans l'accord suivant (ccc).

# CHAPITRE VIII.

De la Basse continue, & de ses regles.

A basse continue n'est autre chose qu'une basse fondamentale dont les accords sont renversés. On renverse un accord quand on change l'ordre des notes qui le composent. Par exemple, si au lieu de l'accord sol si ré fa, je dis si ré fasol, ou ré fa sol fi, &cc.

(cce) Quand le dessus syncope en descendant diatoniquement, il est assez ordinaire de saire porter la dissonance à la seconde partie de la syncope, & la consonance à la premiere. Voyez exemple LV. où la premiere partie de la note syncopée sol est consonance dans l'accord ut mi sol ut, qui lui répond dans la basse sondamentale, & la seconde est dissonance dans l'accord suivant la ut mi sol. De même la premiere partie de la note syncopée sa est consonance dans l'accord ré sa la ut, qui lui répond; & la seconde partie est dissonance dans l'accord sol se ré sa, qui lui répond, & e,

( -4

l'accord est renversé. Voyons donc en premier lieu tous les renversemens possibles des II. PART. accords.

# Renversement de l'accord parfait.

205. L'accord parfait ut mi fol ut peut se renverser de deux manieres.

1°. Mi fol ut mi, ce qu'on nomme accord de sixte, composé de tierce, sixte & octave, & en ce cas le mi se chissre d'un 6 (Voyez LVI.)

2°. Sol ut mi fol, ce qu'on nomme accord de sixte & quarte, composé de quarte, sixte & octave, & il fe chiffre d'un 4 (Voyez LVII.)

L'accord parfait mineur se renverse de même.

# Renversement de l'accord de septieme.

206. Dans l'accord de dominante tonique, comme sol si ré sa, la tierce majeure si audesfus de la fondamentale fol est nommée note sensible (77.); & l'accord renversé si ré fa sol, composé de tierce, fausse quinte & sixte, se nomme accord de fausse quinte, & se chiffre K iii

I. PART.

I. PART. 冼, VIII.

L'accord ré fa Jol fi, composé de tierce, quarte & fixte, se nomme de fixte sensible. & se se chiffre d'un & ou d'un & 6. Dans cet accord ainsi chiffré, la tierce est mineure, & la sixte est majeure, comme il est aisé de le voir. (Voyez LX).

L'accord fa fol si ré composé de seconde, triton & sixte, se nomme de triton, & se chisfre d'un 41, ou d'un ×4, ou d'un × 4, (Voyez LXI.)

207. Dans l'accord de simple dominante f fa la ut, on trouve:

1°. Fasla ut ré, accord de grande fixte; qui est composé de tierce, quinte & fixte; & qui se chiffre d'un s. Voyez LXIII. (ddd).

(ddd) On est obligé de chistrer aussi d'un s' dans la basse continue, l'accord de sous-dominante chistré sur lement d'un s' dans la basse sous-de sière. Le cla pour le distinguer des accords de sixte & de petite sixte. (Voyez exemple LVI & LXIV.) Au reste l'accord de grande sixte dans la basse sondamentale porte toujours la sixte majeure, au lieu que dans la basse continue, il peut porter la sixte mineure. Par exemple, l'accord de septieme ut mi sol si, donne l'accord de

2º. La ut re fa, accord de petite sixte, qui chiffre d'un 6. Voyez LXIV. (eee).

3°. Ut ré fa la, accord de seconde, composé Ch. VI. de seconde, quarte & sixte, & qui se chiffre d'un 2. Voyez LXII. (fff).

grande sixte mi fol si ut, ainsi nommé improprement, puisque la sixte de mi à ut est mineure.

(eee) M. Rameau observe avec raison qu'on devroit plutôt chiffrer cette petite fixte d'un 1, pour la distinguer de la sixte sensible qui vient de l'accord de dominante tonique, & de la fixte qui vient de l'accord parfait. Cependant il chiffre dans ses ouvrages d'un simple 6 les petites sixtes qui ne viennent point de dominante tonique, c'est-à-dire qu'il les chiffre comme celles qui viennent de l'accord parfait; & nous l'avons fuivi en cela, quoique nous pensions avec lui qu'il vaudroit mieux défigner cet accord par une marque particuliere.

(fff) L'accord de septieme si re sa la, donne dans un renversement l'accord sa la si ré, composé de tierce, triton & fixte; cet accord fe chiffre ordinairement d'un 6, comme si le triton étoit une quarte juste: c'est à l'accompagnateur à savoir que la quarte au-dessus de fa est un triton, ou quarte superflue. On pourroit au reste chiffrer ainsi cet accord 4x.

PART.

Renversement de l'accord de sous-dominante. , VIII,

208. L'accord de sous-dominante, comme fa la ut ré, peut se renverser de trois façons; mais le renversement le plus en usage est l'accord de petite sixte la ut ré fa, qui se chiffre d'un 6, & l'accord de septieme ré fa la ut. Voyer LXIV.

REGLES DE LA BASSE CONTINUE.

209. La basse continue est une basse sondamentale, dont les accords ne font renversés que pour la rendre plus chantante. Voyez LXV, où la basse fondamentale peu chantante & monotone, ut fol ut fol ut fol ut, donne par le renversement de ses accords cette basse continue très-chantante, ut si ut ré mi sa mi, &c. (ggg).

(ggg) La basse continue est d'autant plus chantante, que les sons qui la forment observent plus exactement l'ordre diatonique, parce que cet ordre est le plus agréable de tous; ainsi il faut tâcher de l'observer autant qu'il est possible. C'est pour cette raison que la basse continue de cet exemple LXV, est plus chantante & plus agréable que la basse fondamentale qui lui répond,

La basse continue n'est donc proprement II. PART. qu'un dessus par rapport à la basse fondamen-Ch. VIII. tale. En voici les regles, qui ne sont proprement que celles que nous avons données pour le dessus.

# PREMIERE REGLE.

210. Toute note qui porte accord de fausse quinte, & qui par conséquent est note sensible, doit (77.) montér diatoniquement sur la note qui la suit: ainsi dans l'exemple LXV, la note si portant accord de fausse quinte marqué d'un %, monte diatoniquement sur uu (hhh).

# II. REGLE.

211. Toute note portant accord de triton doit descendre diatoniquement sur la note suivante; ainsi dans le même exemple LXV,.

(hhh) La basse continue étant une espece de dessus par rapport à la basse fondamentale, elle doit observer par rapport à cette basse les mêmes regles que le dessus. Ainsi une note, comme ré, portant l'accord de septieme ré sa la ut, auquel l'accord de sous-dominante sa la ut ré répondra dans la basse sondamentale, doit monter diatoniquement sur mi (Art. 129, N°. 2. & Art. 202.)

# 154 ELEMENS DE MUSIQUE

I. PART. d'un 4, descend diatoniquement sur mi. (Art. 202).

# III. REGLE.

212. L'accord de seconde se pratique ordinairement sur des notes qui syncopent en descendant, parce que ces notes sont des dissonances qui doivent être préparées & sauvées (200, 202.) Voyez l'exemple LXVI, où le second ut, qui est syncopé, & qui descend ensuite sur le se, porte accord de seconde. (iii).

(iii) Quand il y a repos dans le dessus, la note de basse continue doit être la même que celle de la basse fondamentale. (Voyez l'exemple LXVII.) Dans les repos qui se trouvent dans le dessus, à s & a ut (troisieme & quatrieme messures) les notes de basse fondamentale & de basse continue sont les mêmes, savoir sol pour le premier repos, & ut pour le second. Cette regle doit sur-tout s'observer dans les cadences sinales qui terminent une piece ou un chant.

Il faut, autant qu'on peut, éviter que la même note se rencontre dans le dessus, & dans la basse continue, à moins que la marche de la basse continue ne soit contraire à celle du dessus, par exemple, dans la seconde note de la seconde mesure de l'exemple LXVII, mi se trouve en même temps à la basse continue, & au

ずんべゃうんべゃうんないかんしゃったってゃったって Ch. IX.

# CHAPITRE IX.

De quelques licences de la basse fondamentale.

# ARTICLE I.

De la cadence rompue & de l'interrompue.

213. L A cadence rompue s'exécute par le moyen d'une dominante qui monte diatoniquement fur une autre, ou fur

dessus : mais le dessus descend de fa à mi, tandis que la basse monte de ré à mi.

Il faut auffi éviter deux octaves ou deux quintes de suite. Par exemple, si le dessus dit fol mi, il faut éviter que la basse dise sol mi, ou ut la, ou ré si; parce que dans le premier cas, il y a deux octaves de suite, fol contre fol, & mi contre mi, & que dans le second cas, il y a deux quintes de fuite, ut contre fol, & la contre mi, ou ré contre sol, & si contre mi. Cette regle, ainsi que la précédente, est fondée sur ce que la basse continue ne doit point copier le dessus, mais former un chant différent.

Toutes les fois que plusieurs notes de la basse continue. répondent à une seule note de la basse sondamentale, on se contente de chiffrer la premiere de ces notes; ou même on ne la chiffre pas si c'est une tonique, & on met fur les autres une barre qui prend depuis la note fur laquelle on fait l'accord. Voyez l'exemple LXVIII, où

II. PART. ple LXXIV, fol la (132 & 134).

la basse fondamentale ut donne la basse continue ut mt fol mi; les deux mt doivent porter dans cette basse l'accord 6, & le fol l'accord  $\frac{1}{2}$ : mais comme ces accords sont rensermés dans l'accord parsait ut mt fol ut, qui est le premier de la basse continue, on ne met tien sur ut, & on met une barre sur ut mt fol mt.

De même dans la seconde mesure du même exemple, les notes sa & ré de la basse continue venant de la seule note sol de la basse fondamentale qui porte l'accord sol se ré sa; on se contente de chisser sa de l'accord de triton 4×, & on met une barre sur sa & ré.

Remarquez que ce fa devroit naturellement descendre au mi: mais ce sa est cense substitute tandis que l'accord substitute, & quand l'accord change, on doit nécessairement trouver le mi, comme on le voit dans cet exemple.

En général quand un accord subsiste en passant par disférentes notes, l'accord est cense le même que si la premiere note de l'accord subsistoit, de maniere que si la premiere note de l'accord est, par exemple, la note sensible, on doit rencontrer la tonique quand l'accord change. Poyet exemple LXIX, où cette basse continue ut si sol si ré ut, est cense la même que celle-ci, ut si su su supple LXIX.)

Si une même note de la basse continue répond à plusieurs notes de la basse fondamentale, elle se chiffre des distérens accords qui lui convicament. Par exemple,

# THÉORIQUE ET PRATIQUE. 157

une dominante qui descend de tierce sur une Chap. IX. autre (136.) Voyez dans l'exemple LXXV, fol mi (lll).

la note fol, dans une basse continue, peut répondre à cette basse sondamentale us solut. (Voyet l'exemple LXXI); en ce cas, on peut regarder la note sol comme divisse en trois parties, dont la premiere porte l'accord 1, la seconde l'accord 2, & la troisseme l'accord 2,

Nous répéterons ici par rapport aux regles de la basse continue, ce que nous avons dit au sujet des regles de la basse fondamentale, dans la note sut la trotieme regle de l'art. 195. Les regles de la basse continuo ont des exceptions que l'usage & la lecture des bons ouvrages apprendront. Il y a encore plusieurs autres regles qui demandent un asse grand détail, & qu'on trouvera dans le Traité de l'harmonie de M. Rameau & ailleurs; ces regles qui sont propres à un Traité complet, ne m'ont point paru nécessaires dans un Rudiment de Mussque tel que ce livre. Les ouvrages, qu'on a cités à la fin du Discours préliminaire instruiront plus particuliérement le Lecteur de ces détails de pratique.

(III) On peut quelquefois, mais très-rarement, faire fuccéder diatoniquement en montant, ou en descendant, plusieurs toniques de suite, comme ut mi fol ut, fi a ri, ou ut mi fol ut, fi b ri fa fi b; mais outre que cette succession est dure, il saut pour qu'on la

# 158 ELEMENS DE MUSIQUE

On ne doit se permettre ces sortes de ca-PART. dences que rarement, & avec précaution.

#### ARTICLE II.

# De la supposition.

215. Quand une dominante est précédée d'une tonique dans la basse fondamentale, on ajoute quelquesois dans la basse continue à l'accord de cette dominante, une nouvelle note qui est la tierce ou la quinte au-dessous; & l'accord qui en résulte dans cette basse continue, s'appelle accord par supposition.

Par exemple, supposons que dans la basse fondamentale on ait la dominante sol portant accord de septieme sol si ré sa; ajoutons à cet accord la note ut, qui est la quinte audessous de cette dominante; & nous aurons l'accord total ut sol si ré sa, ou ut ré sa sol si, qu'on appelle accord par supposition (mmm).

puisse pratiquer, que la quinte au-dessous de la premiere tonique se trouve dans l'accord de la tonique suivante, comme ici fa, quinte au-dessous de la premiere tonique su, se trouve dans l'accord ré su la ré, & dans l'accord si b ré fa sib (37 & note g).

(mmm) Quoique la supposition soit une sorte de licence, cependant elle est en quelque maniere sondée Des différentes fortes d'accords par supposition. H. PART.

216. Il est aisé de voir que l'accord par Chap. IX. supposition est de différentes sortes: par exem-

sur l'expérience rapportée dans la note f, où l'on voit que tout son principal ou sondamental, fait frémir sa douzieme & sa dix-septieme majeure en descendant, pendant que la douzieme & la dix-septieme majeure en montant résonnent. Ce qui semble nous autoriser à joindre en certains cas à l'harmonie sondamentale cette douzieme & cette dix-septieme en descendant, ou ce qui revient au même, la quinte ou la tierce au-dessous du son sondamental.

Sans avoir même recours à cette expérience, on peut remarquer que le son ajouté au-dessous du son fondamental, fait résonner ce son sondamental. Par exemple, ut ajouté au-dessous de sol, fait résonner soit jains sol se trouve en quelque maniere dans ut.

Si la tierce ajoutée au-dessous du son sondamental est mineure, par exemple, si à l'accord sol si ré sa on ajoute la tierce mi, alors la supposition n'est plus sondée sur l'expérience, qui ne donne que la dix-septieme majeure, ou ce qui est la même chose, la tierce majeure au-dessous du son sondamental. En ce cas il saut regarder l'addition de la tierce mineure comme une extension de la regle, qui à la vérité n'a point de sondement dans la résonnance du corps sonore, mais que l'expérience & l'oreille autorssent.

ple, l'accord de dominante tonique sol si réfa

To. En ajoutant la quinte ut, l'accord ut fol si rt sa, appelé accord de septieme superflue, & composé de quinte, septieme, neuvieme & onzieme; il se chissire d'un × 7, Voyez LXXVI. (nnn); cet accord ne se

(nnn) Flusieurs Musiciens chiffrent cet accord d'un ×; M. Rameau supprime ce 2, & met simplement 7 × 0u × 7 pour l'accord de septieme superflue. Mais, dira-t-on, ne consondra-t-on pas alors cet accord avec celui de septieme majeure, qui semble devoir être désigné par 7 ×; M. Rameau répond que non, parce que dans l'accord de septieme majeure, la septieme devant être préparée, se trouve dans l'accord précédent; & qu'ainsi le dieze étant déjà dans cet accord

précédent, il est inutile de le repéter; ainsi réssol, chez M. Rameau, indiqueroient réssa \* la ut, sol se ré sa \* la vu, sol se ré sa \* Si on vouloit changer le sa \* du second

accord en fu, alors il faudroit écrire f fol. Dans les notes comme uu, dont la septieme naturelle est majeure, le chiffre 7 précédé ou suivi d'un dieze servira à distinguer l'accord de septieme superstue uu fol fi fi fa, de l'accord simple de septieme uu mi fol fi qui se marquera d'un 7 seulement. Tout cela paroît juste & bien sondé,

pratique

THÉORIQUE ET PRATIQUE. 161

pratique que sur la tonique; on en retranche quelquesois la note sensible pour les raisons Ch. IX. que nous dirons dans la note (qqq) sur l'art. 219; alors il se réduit à ut sa sol ré, & se chiffre \( \frac{1}{2} \) ou \( \frac{1}{2} \).

2°. En ajoutant la tierce mi, on a l'accord mi fol si ré sa, appelé accord de neuvieme, & composé de tierce, quinte, septieme & neuvieme: il se chiffre d'un 9; cette tierce peut s'ajouter à tout accord de dominante. Voyez LXXVII. (000).

(000) La supposition introduit dans un accord des dissonances qui n'étoient pas auparavant. Par exemple, si à l'accord mi fol si ré, on ajoute la note de fupposition ut en descendant de tierce, il est visible qu'ourre la dissonance entre mi & re, qu'on avoit dans l'accord primitif, on a deux nouvelles dissonances ut fi-& ut re, c'est-à-dire la septieme & la neuvieme ; ces dissonances doivent être, comme les autres, préparées & fauvées. On les prépare en les faisant syncoper, & on les fauve en les faifant descendre diatoniquement sur une des consonances de l'accord suivant. La seule note sensible se sauve en montant, encore faut-il que cette note fensible soit dans l'accord de dominante tonique. A l'égard des dissonances qui se trouvent dans l'accord primitif, elles doivent toujours suivre les regles ordinaires. ( Voyez l'art. 202.)

L

3°. Si à un accord de fimple dominante; Ch. IX. on aura l'accord fol ré fa la ut, appelé accord de onzieme, & qui se chiffre de ? ou ;.

(Voyez LXXVIII.)

# REMARQUE.

217. Quand la dominante n'est pas une dominante tonique, on retranche souvent quelques notes de l'accord. Par exemple, supposons que l'on ait à la basse fondamentale cette simple dominante mi, portant l'accord mi sol si ré; si on ajoute la tierce ut au mi sol si ré; mais on supprime la septieme ut mi sol si ré; mais on supprime la septieme si, pour les raisons qui seront expliquées dans la note (999) sur l'article 219; en cet état l'accord est simplement composé de tierce, quinte & neuvieme, & se chissre d'un 9. Voyez LXXIX. (ppp).

(ppp) Plusieurs Musiciens appellent accord de neuvieme ce dernier accord; & accord de neuvieme & septieme, celui que nous avons appelé simplement, avec M. Rameau, accord de neuvieme; ils chissirent ce dernier accord de <sup>9</sup>/<sub>2</sub>; mais la dénomination & le chissie de M. Rameau sont plus simples, & ne peuvent jetes

218. De plus, dans l'accord de fimple dominante, comme ré fa la ut, lorsqu'on ajoute II. PART. la quinte fol, on retranche souvent les sons. fa & la, pour éviter le trop grand nombre de dissonances, ce qui réduit l'accord à sol ut ré. Ce dernier est composé seulement de quarte & de quinte ; on le nomme accord de quarte, & on le chiffre d'un 4. (Voyez LXXX.)

219. Quelquefois on ôte la note la seulement, & alors l'accord doit être chiffré de ? ou ; (qqq).

dans l'erreur : parce que l'accord de neuvieme emporte toujours la septieme, excepté dans le cas dont nous. venons de parler.

(qqq) On retranche souvent quelques dissonances des accords de supposition, soit pour diminuer la dureté de l'accord, soit parce qu'elles ne peuvent pas être préparées & fauvées, Par exemple, supposons que dans une basse continue la note ut soit précédée de la note sensible se, portant accord de fausse quinte, & qu'on veuille pratiquer fur cette note ut, l'accord ut mi fol si ré, il faut retrancher la septieme si, parce qu'en la conservant, on détruiroit l'effet de la note sensible fiqui doit monter à ut.

De même si à l'harmonie d'une dominante tonique fol si re fa, on ajoute la note par supposition ut, on a coutume de retrancher de cet accord la note sensible 1. PART. exemple dans celui de la, où l'accord de do-Ch. IX. minante tonique (109) est mi fol × si ré; si on ajoute à cet accord la tierce ut au-dessous, on aura ut mi fol × si ré, nommé accord de quinte superflue, & composé de tierce, quinte superflue, se composé de tierce; si se chiffre d'un × s, ou d'un + s. Voyez LXXXI. (rrr).

f., parce que le ré devant descendre diatoniquement à u, & le se devant y monter, l'effet de l'un détruiroit l'effet de l'autre. Cela a lieu sur-tout dans la suspension dont on va parler.

(rrr) La supposition produit ce qu'on appelle la suspension, & qui est à peu près la même chose. La suspension consiste à conserver le plus de sons que l'on peut d'un accord pour les faire entendre dans l'accord suivant. Par exemple, si s'ai cette basse sondamentale ut sol ut, & cette basse continue au-dessus ut ut, c'est une supposition; mais si s'ai cette basse sondamentale ut sol sol su ut, & cette basse sondamentale ut sol sol su ut, & cette basse sondamentale ut sol sol su ut, c'est une suspension; parce que l'accord parsait d'ut, qu'on attend naturellement après sol dans la basse continue, est suspension & retardé par l'accord wr, qui se sonne conservant les sons sol si ré sa

#### ARTICLE III.

II. PART.

De l'accord de septieme diminuée.

- 221. Dans le mode mineur, par exemple dans celui de la, mi quinte de la est dominante tonique (109), & porte l'accord mi fol × si ré; où sol × est la note sensible. On substitue quelquesois à cet accord celuici, sol × si ré sa (116) tout composé de tierces mineures, & qui a pour sa note sondamentale la note sensible sol × cet accord se nomme de septieme diminuée, & se chissifie d'un 7 dans la basse fondamentale. (Voyez LXXXII): mais il est toujours censé représenter l'accord de dominante tonique.
- · 222. Cet accord de la basse fondamentale produit dans la basse continue les accords suivans.
- 1°. L'accord si ré sa sol monosé de tierce, fausse quinte & sixte majeure; on le

de l'accord précédent pour les joindre à la note ut; \*\*7
en cette forte, ut fot fi ré fa; mais cet accord ut na fait en ce cas que fufpendre pour un moment l'accord parfait ut mi fot ut, qui doit le suivre.

L iij

nomme accord de sixte sensible & fausse quinte, II. PART. Ch. IX. & on le chiffre ains  $\frac{6}{8}$  ou  $\frac{6}{8}$  (V. LXXXIII).

2°. L'accord ré fa sol × si, composé de tierce, triton & fixte; on le nomme accord de triton & tierce mineure, & on le chiffre ainsi

\*h. (Voyez LXXXIV.) 3°. L'accord fa sol × si ré, composé de feconde superflue, triton & sixte; on le nomme accord de seconde superflue, & on le chiffre ainsi × 2 ou + 2. (Voyez LXXXV). (sss). 223. De plus, puisque l'accord sol 💥 si ré fa représente l'accord mi sol X si ré, il s'ensuit que si on pratique la supposition sur le premier de ces accords, il faudra la pratiquer comme on feroit sur mi sol \* si ré; c'est-à-dire qu'il faudra ajouter à l'accord fol \* si ré fa , les notes ut ou la , qui sont la tierce ou la quinte au-dessous de mi; ce qui donnera;

1°. En ajoutant ut, l'accord ut sol 💥 si ré fa, composé de quinte superflue, septieme,

(sss) L'accord de septieme diminuée, tel que sol \* si ré fa, & les trois qui en dérivent, s'appellent accords par substitution; ils sont en général durs, & propres à peindre des objets tristes.

THÉORIQUE ET PRATIQUE. neuvieme & onzieme, qui est l'octave de la quarte; on l'appelle accord de quinte superflue II. PAI & quarte, & on le chiffre ainsi +1 ou \*1. (Voyez Ch. I. LXXXVI.)

2°. En ajoutant la, on aura l'accord la sol X si ré sa, composé de septieme superflue, neuvieme, onzieme & treizieme mineure, qui est l'octave de la fixte mineure ; on l'appelle accord de septieme superflue & sixte mineure, & on le chiffre \$\frac{1}{6}\$ ou \$\frac{1}{6}\$. (Voyez LXXXVII). C'est le plus dur de tous les accords, & celui qu'on emploie le plus rarement (111).

(ttt) Comme l'accord de septieme diminuée fol \* fi ré fa, & l'accord de dominante tonique mi fol & fi ré, ne different l'un de l'autre que par les notes mi & fa; on peut former un chant diatonique de ces deux notes, & pour lors la basse fondamentale ne fait que passer de la dominante tonique à la note sensible, & de cette note à la dominante tonique, jusqu'à ce qu'on

arrive à la tonique, ( Voyez XCII.)

Par la même raison, comme l'accord de septieme diminuce fol \* si re fa, & l'accord si re fa la, que porte la quinte si de la dominante tonique mi, ne different que par la note sensible fol \*, & la tonique la; on peut quelquefois, tandis que le dessus chante fol \* la fol \* la fol \* la, monter dans la basse fondamentale, de la note sensible à la tierce au-dessus, pour u

#### 168 ELEMENS DE MUSIQUE

On peut voir dans le Traité de l'Harmonie I. PART. de M. Rameau, & ailleurs, un plus long détail hap. X. fur les accords par supposition : nous ne donnons ici que des Elémens.



De quelques licences du dessus, & de la basse

Uelquefois dans un deffus, la diffonance qui devroit être fauvée en descendant diatoniquement sur la note suivante, monte au contraire diatoniquement au lieu de descendre: mais alors la note sur laquelle elle doit descendre se trouve dans quelques-unes des autres parties. Cette licence doit se pratiquer rarement.

De même dans une basse continue, la dissonance, dans un accord renversé d'une sousdominante, comme la dans l'accord la ut mi sol, renversé de ut mi sol la, descendra quel-

que l'on descende enfin de-là à la dominante tonique, & de-là à la tonique. ( Voyez XCIII). Au reste, cet exemple & le précédent sont des licences.

169 nter ==

quesois diatoniquement, au lieu de monter II. Pai comme elle le doit (Art. 129, N°.2;) mais Chap. I alors cette note doit être répétée dans une autre partie, pour y être sauvée en montant.

225. Quelquefois aussi, pour rendre une basse continue plus agréable en la faisant procéder diatoniquement, on insere entre deux sons de cette basse une note qui n'appartient point à leur accord. Voyez l'exemple XCIV, où la basse sondamentale sol ut donne la basse continue sol la si sol ut, où la est ajouté pour le chant diatonique; ce la est couvert d'une barre pour indiquer qu'il passe sous l'accord sol si ré sa.

De même (Voyez XCV) cette basse fondamentale ut fa, peut donner la basse continue ut ré mi ut fa, où la note ré ajoutée passe sous l'accord ut mi sol ut.



# 170 ELEMENS DE MUSIQUE

Part.

XI. CHAPITRE XI.

Où l'on enseigne à trouver la basse fondamentale quand la basse continue est chissrée.

226. POUR s'exercer plus facilement à trouver la basse sondamentale, & se la rendre plus familiere, il est nécessaire de voir comment les grands Maîtres, sur-tout M. Rameau, en ont pratiqué les regles. Or comme ils ne mettent jamais dans leurs Ouvrages que la basse continue, il est donc nécessaire de savoir retrouver la basse fondamentale quand la basse continue est chissrée. Ce problème est bien facile à résoudre par les regles suivantes.

227. 1°. Toute note qui n'a aucun chissre dans la basse continue, doit être la même & sans chissre dans la basse sondamentale; & elle est tonique ou censée telle (uuu).

(uuu) Je dis tonique ou cense telle, parce que ce peut être quelquesois une dominante dont on a retranché la dissonance: mais on reconnoîtra pour lors que c'est une vraie dominante par la note qui la précede. Par exemple, si la note sol portant l'accord parsait, est précédée de ré simple dominante, portant l'accord ré sa la ue, cette note sol n'est point une vraie tonique,

2°. Toute note qui porte un 6 dans la basse II. continue, doit donner à la basse fondamen-Ch. tale sa tierce au-dessous non chissirée, ou sa quinte au-dessous chissirée d'un 7. Nous distinguerons plus bas ces deux cas. (Voyez LVI & LXIV, & la Note 373).

3°. Toute note portant 4 donne à la basse fondamentale sa quinte au-dessous non chif-frée. (Voyez LVII).

4°. Toute note chiffrée d'un 7 ou d'un 7 est la même dans les deux basses, & avec le même chiffre (xxx).

5°. Toute note chiffrée d'un 2 donne à la basse fondamentale la note diatonique audessus chiffrée d'un 7. Voyez LXII. (yyy),

parce qu'il faudroit pour cela que ré fût dominante tonique, & portal l'accord ré fa \* la u, & qu'une dominante simple comme ré, portant l'accord ré sa la u, ne descend naturellement qu'à une dominante. (Art. 194.)

(xxx) Quelquefois une note qui porte un 7 à la basse continue, donne à la basse fondamentale sa tierce au-dessus chisfrée d'un  $\epsilon$ . Par exemple, cette basse continue la fu u donne cette basse fondamentale u fo u u; mais en ce cas il faut que la note chisfrée d'un  $\epsilon$  monte e quinte, comme on voit ici u monter à fo.

(yyy) Une note chissrée d'un 2 donne quelquesois

# 172 ELEMENS DE MUSIQUE

6°. Toute note chiffrée d'un 4 donne à la XI. baffe fondamentale la note diatonique audessus, chiffrée d'un 7. (Voyez LXI.)

aussi dans la basse fondamentale sa quarte au-dessus chisfrée d'un 6; mais il saut pour lors que la note chisfrée d'un 6 puisse encore ici monter de quinte. (Voyet Note xxx).

Ces variations dans la basse fondamentale, tant de l'accord dont il s'agit, que de l'accord chiffré 7, & de deux autres dont on parlera (art. 228 & 229) font occasionnées par le défaut de signes propres à l'accord de fous-dominante & à ses renversemens. M. l'Abbé Roussier pour obvier à ce défaut avoit imaginé une nouvelle maniere de chiffrer la basse continue. Sa méthode est des plus simples pour qui connoît la basse fondamentale. Elle consiste à désigner chaque accord, en exprimant seulement le son fondamental parjune des lettres de la gamme à laquelle on joint un 7 ou 7, ou un 6 pour tous les accords dissonans. Ainsi l'accord fondamental de septieme re fa la ut est exprimé par p, & le même accord , lorsqu'il est renverse de celui de sous-dominante fa la ut re, l'est par f; l'accord de seconde ut re fa la, renverse de la dominante re fa la ut, est représenté encore par D; & le même accord ut ré fa la, renversé de la sous-dominante fa la ut re, est désigné par f: il en est de même des autres renversemens. Par ce moyen on ne pourroit se tromper ni sur la basse fondamentale d'un '7°. Toute note chiffrée d'un s donne la tierce au-dessous chiffrée d'un 7. (V. LVIII.)

8°. Toute note chiffrée d'un & donne la quinte au dessous chiffrée d'un 7; (V. LX); & il est évident par l'article 187, que dans l'accord de septieme dont il s'agit dans ces trois derniers articles, la tierce doit être majeure, & la septieme mineure, cet accord de septieme étant un accord de dominante tonique. (Voyez l'art. 102.)

9°. Toute note chiffrée d'un 9 donne la tierce au-dessus chiffrée d'un 7. (Voyez LXXVII & LXXIX.

10°. Toute note chiffrée d'un ? donne la quinte au-dessus chiffrée d'un 7. ( Voyez LXXVIII.)

11°. Toute note chiffrée d'un × 5 ou d'un + 5, donne la tierce au-dessus chiffrée d'un \*. (Voyez LXXXI.)

12°. Toute note chiffrée d'un  $\approx 7$  donne la quinte au-dessus chiffrée d'un 7 ou d'un  $\approx (Voyez\ LXXVI)$ . Il en est de même des notes chiffrées  $\frac{7}{4}$ ,  $\frac{1}{4}$  ou  $\frac{1}{4}$  qui indiquent des re-

accord, ni sur la dissonance, ni sur le genre de cette dissonance.

tranchemens, foit dans l'accord complet de l'ART. onzieme, ou dans celui de septieme superflue.

13°. Toute note chiffrée d'un 4 donne la quinte au-deffus chiffrée d'un 7 ou d'un 2 (Voyez LXXX.)

14°. Toute note chiffrée d'un \* d'un

15°. Toute note chiffrée d'un \*, donne le triton au-dessus chiffré d'un 7. (Voyez LXXXIV.)

16°. Toute note chiffrée d'un + 2 donne la seconde superflue au-dessus chiffrée d'un 7. (Voyez LXXXV.)

17°. Toute note chiffrée d'un \*1 donne la quinte superflue au-dessus chiffrée d'un 7. (Voyez LXXXVI.)

18°. Toute note chiffrée d'un \( \rightarrow \)7 donne la feptieme superflue au-dessus chiffrée d'un 7. Voyez LXXXVII. (\( \)77.

(777) Au reste, nous supposons ici; & dans les articles précédens, que la basse continue soit chistrée à la maniere de M. Rameau; car il est bon d'observer qu'il n'y a peurêtre pas deux Mussiens qui chistrent de la même maniere, ce qui produit un grand inconvénient

## REMAROUE.

II. PART

175

228. Nous avons omis deux cas qui peu- Ch. XI. vent causer quelque incertitude.

pour l'accompagnateur, comme on le voit dans l'article CHIFFRER, au troisseme volume de l'Encyclopédie, article excellent, & dont M. Rousseau de Geneve est l'auteur; mais il n'est pas question ici de l'accompagnement. Nous exhortons donc les Commençans, par toutes sortes de raisons, à présèrer les basses continues de M. Rameau à toutes les autres, pour yfendier la hasse sortes de raisons.

Je dois même avertir, & je l'ai déjà fait (Note eee), que M. Rameau ne chiffre la petite sixte que d'un 6 non barré, lorsque cette petite sixte ne vient point d'un accord de dominante tonique; de sorte que le chiffre 6 rend incertain s'il saut mettre à la basse fondamentale la tierce au dessous ou la quinte au dessous : mais il sera aisse de voir si c'est la tierce ou la quinte qu'il indique; c'est ce qu'on distinguera: 1°. en voyant la puelle des deux notes est exclue par les regles de la basse sous au cours est exclue par les regles de la basse sons au services en explue par les regles de la basse sons au services peuvent également être mises à la basse sons lequel est le dessus Nous donnerons dans les Chapitres suivans des regles pour déterminer le mode.

Il y aun accord dont nous n'avons point parlé dans cette énumération, & qu'on appelle accord de fixte fuperflue. Cet accord est composé d'une note, de sa tierce majeure, de sa quarte superssue ou triton, & de-

Le premier est celui où la note de basse continue est chissrée d'un 6 : voici la raison de cette difficulté.

Supposons qu'on ait la dominante ré à la basse fondamentale, la note qui lui répond dans la basse continue pourra être la portant le chissre 6 (Voyez LXIV), c'est-à-dire l'accord la ut ré sa ; or si on avoit la sous-dominante sa la basse fondamentale, cette sous-dominante pourroit donner à la basse continue la même note la chissrée d'un 6. Donc quand on trouve à la basse continue une note chissrée d'un 6, il paroît d'abord incertain si l'on doit mêttre à la basse fondamentale la quinte au-dessous chissrée d'un 7, ou la tierce au-dessous chissrée d'un 6.

229. Le fecond cas est celui où la basse continue est chissrée d'un  $\frac{6}{3}$ . Par exemple, si on trouve  $\int_{a}^{6}$  à la basse continue, on ne sait d'abord si l'on doit mettre à la basse fonda-

fa sixte superflue, comme sa la si ré \*. Il se chissie d'un 6 \*. Il paroît dissicile de trouver à cet accord une basse sondamentale; aussi n'est-il pas sort en usage, sur tout parmi nous. (Voyet la Note sur l'art. 115.)

me ntale

THÉORIQUE ET PRATIQUE. 177
mentale fa chiffré d'un 6, ou ré chiffré d'un 7.

230. On se tirera aisément de ce petit em-II. Part. barras, en laissant pour un moment cette note incertaine en suspens. & en examinant quelle est la note suivante de la basse fondamentale; car si cette note est dans le cas présent une quinte au-dessus de fa, c'est-à-dire si elle est ut, en ce cas, & en ce seul cas, on mettra fa à la basse fondamentale; c'est une suite de cette regle, que dans la basse fondamentale toute sous-dominante doit monter de quinte. (195.)

## **泰泰泰泰泰泰泰泰泰泰泰泰**

## CHAPITRE XII.

Ce que c'est qu'être dans un mode ou ton.

Tous avons expliqué dans la premiere partie de cet Ouvrage, (Chap. VI.), comment au moyen de la note ut, & de ses deux quintes sol & fa, l'une en montant, qu'on appelle dominante tonique, l'autre en descendant qu'on nomme sous-dominante, on trouve l'échelle ut ré mi sa sol la se ut; les dissérens sons qui forment cette échelle composent ce qu'on appelle le mode majeur.

M. Part. d'ut, parce que la tierce mi au dessus d'ut.

Ch. XII.

est majeure: ainsi pour qu'un chant sont dans le mode majeur d'ut il faut qu'il n'y entre point d'autres sons que ceux qui composent cette échelle, de sorte que si je trouve, par exemple, un fa & dans le chant, ce fa & me fait voir que je ne suis pas dans le mode d'ut ou du moins que je n'y suis plus.

232. De même, si je forme cette échelle ou gamme en montant la si ut \* ré mi sa \* sol \* la, parsaitement semblable à la gamme ut ré mi sa sol la si ut du mode majeur d'ut; cette échelle, dans laquelle la tierce de la à ut \* est majeure, sera dans le mode majeur de la; & si je veux être dans le mode mineur de la, je n'ai qu'à substituer à l'ut dieze l'ut naturel, asin que la tierce majeure la ut \* devienne mineure la ut; j'aurai pour lors

la sol sa mi ré ut si la, dans laquelle le sol & le sa ne sont plus diezes, car c'est une singularité propre au mode mineur, que son échelle n'est pas la même en II. PART. Ch. XII. montant qu'en descendant (89).

233. Voilà pourquoi, lorsqu'on veut commêncer une piece dans le mode majeur de la on met trois diezes à la clef sur fa, ut & sol; & qu'au contraire dans le mode mineur de la, on ne met rien, parce que le mode mineur de la, en descendant, n'a ni diezes ni bémols.

234. Comme la gamme contient douze sons distans l'un de l'autre d'un demi-ton chacun, il est visible que chacun de ces sons peut fournir un mode majeur & un mode mineur, ce qui fait vingt-quatre modes en tout : nous allons en donner la table, qui peut être fort utile pour reconnoître le mode où l'on est.

## TABLE DES DIFFÉRENS MODES.

Modes majeurs.

Mode majeur

d'ut ut re mi fa sol la si ut.

de fol fol la fi ut re mi fa \* fol.

ré mi fa \* fol la si ut \* ré. de ré

de la la si ut \* ré mi sa \* sol \* la.

mi fa \* fol \* la si ut \* ré \* mi: de mi

si ut × ré × mi fa × sol × la × si. de si

de fa \* fa \* fol \* la \* fi ut \* re \* mi \* fa \* (aaaa).

(aaaa) Les modes majeurs de fa \*, d'ut \* ou ré b ;

d'ut \*

II. PART. ou ré b

ch. XII. de fol \*

ou la b

de re \*

ou m'b

de la \*

ou fi b

de la \*

ou fi b

fa fol la b fi b ut ré b mi b fa fol la b.

de re \*

ou m'b

de la \*

ou fi b

fa fol la fi b ut ré mi b.

de mi \*

ou fa b

de mi \*

ou fa b

de fi \*

ut ré mi fa fol la fi ut.

& de  $fol \not\approx$  ou Iab, font peu usités; dans l'Opéra de Pyrame & Thisbé, pag. 267, il y a une portion de scene dont une partie est dans le mode majeur de  $fa\not\approx$ , & l'autre dans le mode majeur d' $ux\not\approx$ , & il y a six diezes à la cles.

Lorsqu'une piece commence en ut %, on devroit mettre sept diezes à la cles : mais il est plus commode de ne mettre que cinq bémols, & de mettre la piece en reb, qui revient à peu près au même qu'ut %: c'est pour cela que nous substituons ici le mode de reb à celui d'ut %.

Il est encore bien plus nécessaire de substituer le mode de lab à celui de sol \*\*; car l'échelle du mode majeur de sol \*\* est

fol \*, la \*, fi \*, ut \*, ri \*, mi \*, fol, fol \*, dans laquelle on voit qu'il y a tout-à-la-fois un fol naturel & un <math>fol \*; il faudroit donc tout-à-la-fois qu'il y eût

II. PART.

#### Modes mineurs.

De la.

En descendant. la fol fa mi re ut si la. En montant. la si ut re mi sa \* sol \* la.

De mi-

En descendant. mi ré ut si la sol sa 💥 mi. En montant. mi sa 💥 sol la si ut 💥 ré 💥 mi.

De fir

En descendant. si la sol sa \* mi ré ut \* si.

En montant. si ut \* ré mi sa \* sol \* la \* si.

un dieze sur le fol à la clef, & qu'il n'y en eût pas, ce qui est choquant. Il est vrai qu'on pourroit éviter cet inconvénient en mettant un dieze sur le fol à la clef, & en mettant dans la suite de la Piece un bécarre avant le fol, lorsqu'il devroit être naturel; mais cela deviendroit embarrassant, sur-tout si on vouloit transposer. Nous dirons à l'article 236, ce que c'est que transposer. On pourroit encore dans cette échelle, au lieu du fol naturel, qui en est le pénultieme son, subétituer su \*\*, c'est-à-dire sa deux sois dieze, qui n'est pas absolument le même son que sol naturel, sur-tout pour les instrumens sans touches. Mais alors il saudroit mettre deux diezes à la cles sur le fa, ce qui produiroit un autre inconvénient. En substituant la b à fol \*\*, il n'y a plus d'embarras.

M iij

II. PART.

De fa \*.

Ch. XII. En descendant. fa \* mi ré ut \* si la sol \* sa \*. En montant, fa \* fol \* la fi ut \* re \* mi \* fa \*.

D'ut \*.

En descendant, ut \* f la sol \* fa \* mi re \* ut \*. En montant. ut \* re \* mi fa \* fol \* la \* fi \* ut \*.

De fol \* ou la b.

En descendant. fol \* fa \* mi ré \* ut \* si la \* fol \*. En montant. la b fib ut b re b mi b fa fol la b.

De ré \* ou mi h.

En descendant, mib reb utb sib lab solb fa mi b. En montant. mib fa folblab fib ut re mi b.

De la \* ou li b.

En descendant. sib lab fol b fa mi b reb ut sib. En montant. sib ut re b mi b fa fol la sib.

De mi \* ou fa.

En descendant, fa mi b re b ut si b lab fol fa. En montant. fa fol la b fi b ut re mi fa.

D'ut.

En descendant. ut si b la b sol fa mi b ré ut. En montant. ut ré mi b fa sol la si ut.

De fol.

En descendant. fol fa mi b re ut si b la sol. En montant. fol la fi b ut re mi fa \* fol. De ré.

II. PAR

En descendant. ré ut si b la sol sa mi ré. En montant. ré mi sa sol la si ut \* ré (bbbb).

235. Voilà donc tous les modes, tant majeurs que mineurs: ceux qui font chargés de diezes ou de bémols font peu usités, étant d'une trop difficile exécution.

236. De là il 's'ensuit :

(bbbb) On a déjà vu que dans chaque mode, la note principale se nomme tonique; que la quinte audessus de cette note se nomme dominante tonique, ou dominante du mode, ou simplement dominante ; que la quinte au-dessous de la tonique, ou ce qui est la même chose, la quarte au-dessus de cette tonique se nomme sous-dominante; qu'enfin la note qui sait un demi-ton au-dessous de la tonique, & qui est la tierce majeure de la dominante, est appelée note sensible. Les autres notes ont auffi dans chaque mode des noms particuliers qu'il est bon de savoir; ainsi la note qui est immédiatement un ton au-dessus de la tonique, comme ré dans le mode d'ut, & si dans celui de la, se nomme sutonique; la note suivante, qui est tierce majeure ou mineure de la tonique, suivant que le mode est majeur ou mineur, comme mi dans le mode majeur d'ut, & ut dans le mode mineur de la, s'appelle médiante; enfin, la note qui est un ton au-dessus de la dominante, comme la dans le mode d'ut, & fa \* dans celui de la, s'appelle sudominante.

PART. à la clef, c'est une marque que la piece commence en ut majeur, ou en la mineur.

2°. Que quand il y a un feul dieze, il doit toujours être mis sur le fa, & que la piece commence en fol majeur, ou en mi mineur; de sorte qu'on peut la chanter comme s'il n'y avoit point de diezes, en disant fi au lieu de  $fa \gg$ , & en chantant l'air comme s'il étoit sur une autre cles. Par exemple, qu'il y ait un dieze sur le fa à la cles de fol sur la premiere ligne, alors on peut chanter l'air comme s'il n'y avoit point de diezes, & qu'au lieu de la cles de fol sur la premiere ligne, ce sût la cles de fol sur la premiere ligne, ce sût la cles de fol sur la premiere ligne, comme on le peut voir aisément : c'est ce qu'on nomme transposer.

237. Il est évident que dès que  $fa \gtrsim fe$  change en fi, fol se change en ut, & mi en la. Ainsi en transposant, l'air se chante comme s'il étoit dans le mode majeur d'ut, ou dans le mode mineur de la. Donc les modes de fol majeur, & de mi mineur se réduisent par la transposition, à ceux d'ut majeur, &

de la mineur. Il en est de même de tous les autres modes, comme on peut aisément s'en II. PAI Ch. XI Convaincre (cccc).

(cccc) Deux diezes,  $fa \not\approx \&cu \not\approx$ , indiquent le mode majeur de  $r\acute{e}$ , ou le mineur de  $f\acute{e}$ ; & alors  $u\acute{e}$ , par la transposition, se change en  $f\acute{e}$ , & par conséquent  $r\acute{e}$  en  $u\acute{e}$ , &  $f\acute{e}$ -en ta.

Trois diezes,  $fa \not\approx ut \not\approx fol \not\approx$ , indiquent le mode majeur de la, ou le mineur de  $fa \not\approx$ ; & c'est alors  $fol \not\approx$  qui se change en fi, & par conséquent la en ut, &  $fa \not\approx$  en la.

Quatre diezes, fa \* ut \* fol \* ré \*, indiquent le mode majeur de mi, ou le mineur d'ut \*; alors le ré \* fe change en fi, & par conféquent mi en ut, & ut \* en la.

Cinq diezes,  $fa \times ut \times fol \times r^t \times la \times$ , indiquent le mode majeur de fl, ou le mineur de  $fol \times t$  alors  $la \times le$  change en fl, & par conféquent fl en ut, &  $fol \times en la$ .

Six diezes,  $fa \times ut \times fol \times r^i \times la \times m^i \times$ , indiquent le mode majeur de  $fa \times$ ; alors  $m^i \times$  se change en  $f_i$ , & par conséquent  $fa \times en ut$ .

Six bémols,  $f_i b$  mib lab rib folb uib, indiquent le mode mineur de mib; uib fe change en fa, & par conséquent mib en la.

Cinq bémols, f b m i b la b r e b f o l b, indiquent le mode majeur de r e b, ou le mode mineur de f e b; alors le f o l b b change en f a, & par conféquent le r e b en a e, & le f e b en la.

## 

CHAPITRE XIII.

Trouver la basse fondamentale d'un chant donné.

238. OMME nous avons réduit à un fort petit nombre les regles de la basse fondamentale, & celles que le dessus doit

Quatre bémols, fi 
ightharpoonup majeur de fa 
ightharpo

Trois bémols,  $f_i 
land h$ , indiquent le mode majeur de mi 
land h ou le mineur d'ut; alors le la 
land h se change en fa, & par consequent mi 
land h en ut, & ut en la.

Deux bémols,  $f_i 
brack mi 
brack , indiquent le mode majeur de <math>f_i 
brack$  ou le mode mineur de  $f_i brack$ ; alors le mi 
brack fe change en  $f_i 
brack$ , & par conféquent le  $f_i 
brack$  brack le  $f_i 
brack$  le f

Un bémol si b indique le mode majeur de sa, ou le mode mineur de ré; & le si b se change en sa; par conséquent le sa se change en ut, & le ré en la.

Donc tous les modes majeurs peuvent se réduire au mode majeur d'ut, & les mineurs à celui de la mineur.

Il faut remarquer au reste que plusieurs Musiciens, entr'autres les anciens Musiciens François, comme Lullt Campra &cc. mettent un bémol de moins dans le mode mineur; ensorte que dans le mode mineur de ré, ils ne mettent rien à la clef; dans le mode mineur de sol, no bémol seulement; dans le mode mineur d'u, deux bémols, &c.

THÉORIQUE ET PRATIQUE. 187
observer par rapport à cette basse, il ne doit
plus être dissicile de trouver la basse fondamentale d'un chant donné, & souvent même
d'en trouver plusieurs; car toute basse fondamentale sera bonne lorsqu'elle sera formée
suivant les regles que nous avons données
(Chap. VI.), & qu'outre cela les dissonances

Cela est assez indissérent en soi-même, & ne vaut guere la peine de disputer: cependant la méthode que nous donnons ici, d'après M. Rameau, a l'avantage de réduire tous les modes à deux, & d'ailleurs elle est sondée sur cette regle très-simple & très-générale, que dans le mode majeur, il faut mettre autant de diezes, ou de bémols à la cles, que l'échelle diatonique du mode en contient en montant; & dans le mode mineur, autant que cette même échelle en contient en descendant.

Quoi qu'il en foit, voici pour la transposition une regle qui me paroît plus simple que la regle ordinaire.

#### Pour les diezes.

Dites fol, ré, la, mi, si, fa, & changez fol en ut, s'il y a un dieze à la clef; ré en ut, s'il y a deux diezes; la en ut, s'il y en a trois, &c.

#### Pour les bémols.

Dites fa, fi, mi, la, ri, fol, & changez fa en ut, s'il y a un bémol à la clef; fi en ut, s'il y a deux bémols; mi en ut, s'il y en a trois, & c.

que le chant fera avec cette basse seront ARTI. préparées, si elles ont besoin de l'être, &c toujours sauvées (dddd).

(dddd) On dit souvent être dans un ton, pour être dans un mode; ainsi les expressions suivantes sont synonymes: telle Piece est en ut majeur, ou dans le mode d'ut majeur ou dans le ton d'ut majeur.

Nous avons vu que l'échelle diatonique ou gamme des Grecs étoit la st ut rê mi su solo la (Art. 49.) On a imaginé de représenter chacun des sons de cette échelle par une des lettres de l'alphabet; la par A, se par B, ut par C, se. c'est de-là que sont venues ces saçons de parler; telle Piece est en A mi la tierce mineure, ou simplement en A mi la mineur, en C sol ut tierce majeure, ou simplement en C sol ut majeur; pour dire qu'elle est en La mineur, en Ut majeur; cette derniere saçon de parler est plus courte; aussi commence-telle à devenir commune.

On dit de même la clef de Fut fa, la clef de G ré sot; &c. pour dire la clef de fa, la clef de sol, &c.

On dit aussi prendre l'A mi la, donner l'A mi la, c'est-à-dire prendre l'unisson d'un certain la du clavecin, lequel la est celui qui occupe la cinquieme ligne, ou la ligne supérieure dans la première cles de sa. Ce la partage par le milieu les deux octaves qu'il y a (Nou m.) depuis le sol qui occupe la première ligne dans la cles de sol sur cette première ligne, jusqu'au sol qui occupe la première ligne dans la cles de sol sur cette première ligne dans la cles de sol me comme il tient, pour ainsi dire, le milieu entre les sona comme il tient, pour ainsi dire, le milieu entre les sona

239. Il est d'une grande utilité dans la retherche de la basse fondamentale, de savoir Ch. XIII. Pakir dans quel ton ou mode est le chant; on en verra la raison plus bas. Mais il est difficile de donner sur cela des regles générales & absolument sans exception, & sans laisser rien d'arbitraire, parce que quelquefois il est libre de rapporter un chant à tel ou tel mode: par exemple, ce chant sol ut peut appartenir à tous les modes, tant majeurs que mineurs, où sol se ut se rencontrent; & chacun de ces deux sons peut même être regardé comme appartenant à un mode dissérent.

240. Au reste, on peut quelquesois, ce me semble, se passer de la connoissance du mode pour deux raisons: 1°. parce que les mêmes sons appartenant à plusieurs modes différens, le mode est quelquesois assez indéterminé, sur tout dans le milieu d'une piece, & dans une ou deux mesures; 2°. parce que sans se mettre en peine du mode, il suffit souvent, pour ne point s'égarer, d'observer de la ma-

les plus aigus & les plus graves, on l'a choisi pour être le son par rapport auquel toutes les voix & los instrumens doivent s'accorder dans un concert.

niere la plus fimple, les regles données ci-PART. deffus (Chap. VI.) pour la marche de la baffe XIII. fondamentale.

- 241. Cependant il est sur-tout nécessaire de savoir dans quel mode on est au commencement de la piece; parce qu'il saut que la basse sondamentale commence par ce même mode, & que le dessus & la basse sinissent aussi dans ce même mode, & même par la note sondamentale du mode, qui est ut dans le mode d'ut, la dans celui de la, &c. D'ailleurs dans les endroits du chant où il y a repos, il faut ordinairement que le mode de la basse sondamentale soit le même que celui du chant.
- 242. Pour savoir en quel ton une piece commence, tout se réduit à savoir distinguer le mode majeur d'ut du mode mineur de la. Car nous avons vu (art. 236 & 237.) que tous les modes se réduisent à ces deux-là, du moins au commencement d'une piece. Or voici les dissérens moyens de distinguer ces deux modes.
- 1°. Les sons principaux & caractéristiques du mode, qui sont ut mi sol dans l'un, & la ut mi dans l'autre; ensorte que si une piece

la ut mi appartiennent au mode d'ut. 2°. La note sensible, qui est si dans l'un & fol \* dans l'autre; de maniere que si je vois fol \* dès les premieres mesures de la piece, je suis assuré d'être dans le mode de la.

3°. Les adjoints du mode, c'est-à-dire les modes de ses deux quintes, qui sont fa & sol pour ut, & ré & mi pour la. Par exemple. si après avoir commencé un chant par des potes communes au mode d'ut, & au mode de la (comme mi ré mi fa mi ré ut si ut), je rencontre ensuite le mode de sol, ce que je reconnois par le fa X, ou le mode de fa que je reconnois par le si b & l'ut naturel; je puis conclure que j'ai commencé dans le mode d'ut : mais si je rencontre le mode de ré ou celui de mi, ce que je reconnois par le fib, ou l'ut X, ou le ré X, &c. j'en conclus que j'ai commencé dans le mode de la.

4°. Un mode ne cesse ordinairement, surtout dans le commencement d'une piece, que pour passer dans l'un ou l'autre de ses modes

= les plus relatifs, qui sont le mode de sa quinte PART. au-dessus. & celui de sa tierce au-dessous, s'il est majeur, ou de sa tierce au-dessus, s'il est mineur. Ainsi les modes les plus relatifs du mode majeur d'ut, par exemple, sont le mode de sol majeur, & celui de la mineur. On passe ordinairement du mode d'ut dans l'un ou l'autre de ces modes, de forte qu'on peut quelquefois juger du mode principal où l'on est, par le mode relatif qui le suit ou qui le précede, lorsque ce mode relatif est bien décidé. Au reste, outre ces deux modes relatifs, il y en a encore deux autres dans lesquels le mode principal passe, mais plus rarement, favoir le mode de fa quinte au-dessous, & celui de sa tierce au-dessus, comme fa & mi pour le mode d'ut (eeee).

> (eece) Il est certain que le mode mineur de mi s'enchaîne très-bien au mode d'ut, comme on l'a prouvé art. 92. par le raisonnement & par des exemples. On a vu aussi dans la Note sur l'art. 93. que le mode mineur de ré peut s'enchaîner au mode majeur d'ut, & ainsi on peut dans un certain sens regarder ce mode comme relatif au mode d'ut; mais il l'est moins que les modes de sot & de sa majeurs, & que ceux de la & de mi mineurs, parce qu'on ne sauroit passer immédiatement & sans licence, dans une basse sondamen

5°. Le mode se reconnoît encore par les II. PART. repos du chant. Ces repos doivent se trouver Ch. XIII. de deux en deux mesures, ou au moins de quatre en quatre, comme dans la basse sondamentale: or la note de basse sondamentale qui convient à ces repos est toujours facile à trouver. On peut voir ce que dit là-dessus M. Rameau, pag. 54 de son nouveau système de Musique théorique & pratique (ffff).

tale, de l'accord parfait mineur d'ut à l'accord parfait mineur de ré, & que si on passe immédiatement du mode majeur d'ut au mode mineur de ré dans une basse fondamentale, c'est en passant par exemple d'ut tonique ou d'ut mi sol ut, à la dominante tonique de ré, portant l'accord la ut \* mi fol, dans lequel il y a deux fons mi fol, qui se trouvent dans l'accord précédent; ou bien d'ut mi sol ut à sol si b re mi, accord de sousdominante du mode mineur de ré, lequel accord a aussi deux sons sol & mi communs avec le précédent.

(ffff) Toutes ces différentes manieres de connoître le mode doivent, pour ainsi dire, s'ai ler & s'éclairer mutuellement. Souvent une seule ne suffiroit pas pour le déterminer, & pourroit même induire en erreur. Par exemple, si une piece de Musique commence par ces trois notes mi ut fol, il ne faut pas se hâter d'en conclure que le mode est en ut majeur, quoique ces trois sons mi ut sol soient les sons principaux & caractéristiques du mode majeur d'at ; le mode pourQuand une fois on connoît le mode, & L PART qu'on s'en est affuré par les moyens différens que nous venons d'indiquer, la basse fondamentale coûtera peu de peine.

Car dans chaque mode, il y a trois fons fondamentaux:

1°. La tonique du mode, ou le son principal, qui porte toujours l'accord parfait majeur ou mineur, selon que le mode est majeur ou mineur.

Mode majeur d'UT. ut mi fol ut. Mode mineur de LA. la ut mi la.

2°. La dominante tonique, qui est la quinte au-dessus de la tonique, & qui, soit dans le mode majeur, soit dans le mineur, porte toujours un accord de septieme, composé d'une tierce majeure suivie de deux tierces mineures.

roit être en mi mineur, sur-tout si la note mi étoit longue. On en voit un exemple dans le quatrieme Acte de Zorossfre, où le premier air des Sacrisicateurs d'Ariman commence ainsi à deux temps, sol mi b | st b, chacune de ces notes étant une blanche. Cet air est en sol mineur, & non pas en mi b majeur, comme on servi d'abord tenté de le croire. Or on reconnoît qu'il est en sol mineur, par les modes relatifs qui suiveat, & par hes notes de repos.

## THÉORIQUE ET PRATIQUE.

Dominante tonique.

II. PART.

195

Mode majeur d'UT. fol si re fa.

Dominante sonique.

Mode mineur de LA. mi fol & fi re.

3°. La fous-dominante, qui est la quinte au dessous de la tonique, & qui porte un accord composé de tierce, quinte & sixte majeure, la tierce étant majeure ou mineure, selon que le mode est majeur ou mineur.

Sous - dominante.

Mode majeur d'UT. fa la ut ré. Mode mineur de LA. ré fa la si.

Ces trois sons, la tonique, la dominante tonique & la sous-dominante, contiennent dans leurs accords tous les sons qui entrent dans la gamme du mode; ensorte que le chant étant donné, on peut trouver presque toujours lequel de ces trois sons doit être mis à la basse fondamentale sous une note du chant. Cependant il arrive quelquesois qu'aucun de ces sons ne peut être employé. Par exem-

Ch. XIII.

ple, je suppose que je sois dans le mode d'ut. II. PART. & que je trouve dans le chant ces deux notes consécutives la si : si je me borne à mettre à la basse fondamentale un des trois sons ut, sol, fa, je ne trouverai pour le chant la si, que cette basse sondamentale sa sol; or une telle fuccession de fa à sol est interdite par la cinquieme regle de la basse fondamentale, suivant laquelle toute sous-dominante comme fa, doit monter de quinte; de sorte que fa ne peut être suivi que d'ut dans la basse sondamentale, & non pas de fol.

> Pour obvier à cela, on renverse l'accord de sous-dominante fa la ut ré, en accord fondamental de septieme de cette maniere, ré fa la ut; ce qu'on appelle le double emploi (Art. 105); parce que c'est une seconde maniere d'employer l'accord de la fous-dominante : on donne par ce moyen au chant la si, cette basse sondamentale ré sol, dont la marche est conforme aux regles.

Voilà donc quatre accords ut mi sol ut, sol si ré fa, fa la ut ré, ré fa la ut, qu'on peut employer dans le mode majeur d'ut. On trouTHÉORIQUE ET PRATIQUE. 197
vera de même dans le mode mineur de ta
ces quatre accords,

II. PART

la ut mi la, mī fol × fī rē, rē fa la fī, fī, rē-fa-la; Dechoù wood

& dans ce mode on change quelquesois le dernier de ces accords en si ré sa la, substituant le sa au sa naturel; par exemple, si j'ai ce chant dans le mode mineur de la, mi sa solo la la, je ferai porter à la premiere note mi l'accord parfait la ut mi la, à la seconde sa s' l'accord de septieme si ré sa la troisieme sol s' l'accord de dominante tonique mi sol s s' ré, & ensin l'accord parfait la ut mi la, à la derniere.

Au contraire si j'ai ce chant, toujours dans le mode mineur, la la  $fol \not \gg la$ , le second la étant syncopé; je lui donnerai la même basse qu'au chant mi  $fa \not \gg fol \not \gg la$ ; avec cette seule dissérence, que je pourrai substituer le fa naturel au  $fa \not \gg dans$  l'accord fi re  $fa \not \gg la$ , pour mieux désigner le mode mineur.

Outre ces accords dont nous venons de faire mention, & qu'on peut regarder comme les principaux du mode, il y en a encore

L. PART. de dominantes

## ut la re fol ut fa fi mi la re fol ut,

qui se termine de part & d'autre par la tonique ut, appartient toute entiere, ou au moins peut être censée appartenir (gggg) au mode d'ut, parce qu'aucune de ces dominantes n'est dominante tonique, excepté sol, qui est la dominante tonique du mode d'ut; & que

(gggg) Je dis peut être censee appartenir, pour deux raisons: 1°. parce qu'il n'y a proprement que trois accords qui appartiennent essentiellement & primitivement au mode d'ut; favoir, ut portant l'accord parfait, fa portant celui de sous-dominante, & sol portant celui de dominante tonique, auxquels on peut joindre l'accord de septieme re sa la ut, (art. 105); mais on regarde ici par extension la suite des dominantes dont il s'agit, comme appartenante au mode d'ut, parce qu'elle conserve à l'oreille l'impression de ce mode. 2°. Dans cette suite de dominantes il en est plusieurs qui appartiennent aussi à d'autres modes ; par exemple la, dominante simple, appartient naturellement au mode de fol; si, dominante simple, à celui de la &c. Ainsi ce n'est qu'improprement & par extension, comme on l'a déjà dit, qu'on regarde ici ces dominantes comme appartenantes au mode d'ut.

THÉORIQUE ET PRATIQUE.

d'ailleurs l'accord de chacune de ces dominantes n'est formé que des sons qui appartiench. XIII

Mais si je formois cette basse fondamentale

ut la ré sol ut.

en rendant le dernier ut dominante tonique en cette forte ut mi fol fi b; alors le mode changeroit à ce second ut, & on entreroit dans le mode de fa; parce que l'accord ut mi fol fi b indique la dominante tonique du mode de fa: d'ailleurs il est évident qu'on change de mode, puisque fi b n'appartient point à la gamme d'ut.

De même si je formois cette basse fondamentale

ut la ré sol ut,

en rendant le dernier  $u\iota$  fous-dominante en cette forte  $u\iota$  mi fol la, ce dernier  $u\iota$  indiqueroit le mode de fol, dont  $u\iota$  est la sous-dominante.

De même encore si dans la premiere suite de dominantes, je faisois porter la tierce ma-

h. XIII. ut; ce ré devenu dominante tonique, m'indiqueroit le mode majeur de sol; & le sol qui le suivroit, portant l'accord si ré sa, retomberoit dans le mode d'ut, d'où l'on étoit parti.

jeure au premier ré en cette sorte ré fa 💥 la

De même enfin si dans cette suite de dominantes, on faisoit porter au si le sa men cette sorte, si ré sa \* la ; ce sa \* indiqueroit qu'on est sorti du mode d'ut, pour entrer dans celui de fol.

De-là il est facile de former cette regle pour reconnoître les changemens de mode dans la basse sondamentale.

- 1°. Lorsqu'on trouve une tonique dans la basse fondamentale, on est dans le mode de cette tonique; & le mode est majeur ou mineur, selon que l'accord parfait est majeur ou mineur.
- 2°. Lorfqu'on trouve une fous-dominante, on est dans le mode de la quinte au - dessus de cette fous-dominante, & le mode est majeur ou mineur, selon que la tierce est majeure ou mineure dans l'accord de cette sousdominante.

#### THÉORIQUE ET PRATIQUE. 201

- 3°. Lorsqu'on trouve une dominante tonique, on est dans le mode de la quinte auCh. X
  dessous de cette dominante tonique. Comme
  la dominante tonique porte toujours la tierce
  majeure, on ne peut s'assurer par le secours
  de cette seule dominante, si le mode est
  majeur ou mineur: mais il n'y a qu'à jeter
  les yeux sur la note suivante, qui doit être
  la tonique du mode où l'on est; on verra
  par la tierce de cette tonique si le mode est
  majeur ou mineur.
- 243. Tout changement de mode suppose un repos; & quand le mode change dans la basse fondamentale, c'est presque toujours ou après la tonique du mode où l'on étoit, ou après la dominante tonique de ce mode, censée pour lors tonique à la faveur d'un repos qui doit nécessairement s'y trouver: de-là vient que les repos dans un chant annoncent ordinairement un changement de mode qui doit les suivre.
- 244. Toutes ces regles jointes à la table des modes que nous avons donnée (Art. 234.) ferviront à connoître dans quel ton on est au milieu d'une piece, sur-tout dans les

endroits effentiels, comme les repos (hhhh).

Les changemens de monologue d'Armide avec la basse continue & la basse fondamentale. Les changemens de mode se distingueront aisément dans la basse fondamentale, par les regles que nous venons de donner à la fin de l'article 242. Ce monologue servira de leçon de composition aux Commençans. M. Rameau le cite dans son nouveau système de Musique, comme un exemple de modulation exacte & très-simple. (Voyez la planche 6 & les suivantes). (iii).

(hhhh) Deux modes sont d'autant plus relatifs, qu'ils ont plus de sons communs; par exemple, le mode majeur d'ut & le mode majeur de sol, ou le mode majeur d'ut & le mode mineur de la : au contraire deux modes sont d'autant moins relatifs, qu'ils ont moins de sons communs; par exemple, le mode majeur d'ut, & le mode majeur de se, &cc.

Quand on se trouve entraîné par la suite de la modulation, c'est-à-dire par la maniere dont on a sormé la basse sondamentale, dans un mode éloigné de celui par lequel une piece a commencé, il saut y rester peu, parce que l'oreille s'empresse toujours de revenir au premier mode.

(iiii) Il faut bien remarquer que nous donnons la basse sondamentale, la basse continue, & en général la

# THEORIQUE ET PRATIQUE. 203

## CHAPITRE XIV.

II. PA

Du chromatique & de l'enharmonique.

245. O N appelle chromatique un chant composé de plusieurs notes successives en montant ou en descendant par demitons. (Voyez LXXXVIII & LXXXIX.)

246. Lorsque le chant est chromatique en descendant, la basse sondamentale la plus ordinaire & la plus naturelle, est un enchaînement de dominantes toniques qui se suivent toutes en descendant de quinte, ou, ce qui revient au même, en montant de quarte. Voyez LXXXVIII. (!!!!).

anodulation de ce monologue, seulement comme une bonne leçon de composition pour les Commençans, de non le monologue en lui-même comme un modele d'expression. On peut voir ce que nous avois dit sur ce dernier objet dans l'écrit sur la liberté de la Mussque, p. 435 du Tome IV des Mélanges de Liutrature. C'est précisément parce que ce monologue est une bonne leçon pour les écoliers, qu'il en seroit une mauvaise pour un Artiste de génie. L'écolier doit apprendre à observer les regles; l'Artiste de génie doit savoir ses violer quand il le faut.

(IIII) On peut aussi donner au chant chromatique

1. PART. Drique le chant est chromatique en ... XIV. montant , on peut former la basse fondamer-tale par une suite de toniques & de dominan-

en descendant, une basse sondamentale dans laquelle il entrera des accords de septieme & de septieme diminueé qui se successon par intervalles de sausse quintes & de quintes superslues; ainsi dans l'exemple XC, où la basse continue descend chromatiquement, on voit aisement que la basse sondamentale porte successivement accord de septieme & de septieme diminuée, & que dans cette basse il y a une fausse quinte du ré au sol 1 %, & une quinte superslue du sol 4 à 1 un.

La raison de cette licence est, ce me semble, que Faccord de septieme diminusée peut être censée représenter (Arr. 221.) l'accord de dominante tonique; de sorte que cette basse sondamentale.

la re fol wu fa fi mi la,

( Voyez exemple XCI.) peut être censée représenter (Art. 116.) celle qui est écrite au-dessous,

7 \* 7 7 7 \* la ré mi ut fa fi mi la.

Or cette derniere basse fondamentale est formée suivant les regles ordinaires, si ce n'est qu'il y a une cadence

rompue de ré à mi, & une cadence interrompue de mi à ut, qui sont des licences (Art. 213 & 214.)

tes toniques qui se succedent alternativement par les intervalles de tierce en descendant, Ch. XII & de quarte en montant. (Voyez LXXXIX). Il y a plusieurs autres manieres de former un chant chromatique, soit en montant, soit en descendant; mais ce détail n'est pas nécesfaire dans un livre d'Elémens.

248. A l'égard de l'enharmonique, il est fort rarement mis en usage, & nous en avons expliqué la formation dans le premier Livre, auquel nous renvoyons. Nous nous contenterons de dire qu'on trouve dans le beau monologue du quatrieme Acte de Dardanus, Lieux funestes, &c. un exemple de l'enharmonique; un exemple du diatonique enharmonique dans le Trio des Parques, Où courstu malheureux, d'Hippolite & Aricie; & qu'il n'y a point d'exemple du chromatique enharmonique, du moins dans nos Opéras François. M. Rameau avoit fait un tremblement de terre dans ce genre pour le fecond Acte des Indes Galantes; mais il ne put, dit-il, le" faire exécuter en 1735 par l'Orchestre. Le Trio des Parques d'Hippolite n'a jamais été chanté à l'Opéra tel qu'il est : mais M. Ra-

PART. des gens de goût qui l'ont entendu) que l'effai

XV. lui en avoit réuffi avec d'habiles Muficiens
de bonne volonté, & que l'effet en est surprenant.

#### \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

## CHAPITRE X V.

Du dessein, de l'imitation & de la fugue.

249. En Musique, on donne communément le nom de dessein à un certain chant qu'on veut faire régner dans la suite d'une piece, soit pour se conformer au sens des paroles, soit par goût ou par fantaisse. Dans ce dernier cas, on distingue le dessein en imitation & en fugue.

250. L'imitation consiste à faire répéter le chant d'une ou de plusieurs mesures dans une seule partie ou dans toutes, & sur tels dissérens modes que l'on veut. Lorsque toutes les parties répetent absolument le même chant & commencent les unes après les autres, cela s'appelle canon. La fugue consiste à faire répéter alternativement ce chant dans le dessus,

& dans la basse, ou même dans toutes les parties, s'il y en a plus de deux.

H. Part

251. L'imitation & la fugue ont quelques Ch. XV.

regles de goût, que l'on peut voir page 332 & fuivantes du Traité de l'Harmonie de M. Rameau, ainsi que le détail de ce qui regarde la composition à plusieurs parties. Les principales regles de la composition à plusieurs parties, sont que les dissonances se trouvent, autant qu'il est possible, préparées & fauvées dans la même partie; que la dissonance ne se trouve pas à la fois dans plussieurs parties, parce que sa dureté révolteroit l'oreille; qu'il n'y air dans aucune partie deux octaves ou deux quintes de suite (mmmm) par rapport à la basse. On ne laisse pourtant pas de transgresser quelquesois ces préceptes, quand le goût & l'occasson l'exigent. En

(mmmm) Les deux quintes peuvent néanmoins s'y trouver, pourvu qu'elles procedent par mouvemens contraires; c'est-à-dire que si une des parties va en montant, l'autre aille en descendant; mais en ce cas ce ne sont pas proprement deux quintes, c'est une quinte & une douzieme; par exemple, si une des parties dit su ré en descendant, & l'autre ut la en montant, ut est quinte de su & la douzieme de ré.

I. PART: C'est à l'Artiste à donner & à suivre les regles; h. XVI. C'est à l'homme de goût & de génie à trouver les exceptions.

### 

## CHAPITRE XVI.

Définition des différens airs.

252. JE finirai cet Ouvrage par dire en peu de mots en quoi consiste le caractere de dissérens airs auxquels on a donné des noms, comme Chaconne, Menuet, Rigaudon, &c.

La Chaconne est une longue piece de Mufique à trois temps, dont le mouvement est modéré & la mesure bien marquée. Elle est composée de plusieurs couplets qu'on varie le plus qu'il est possible. Autresois la basse de la Chaconne étoit une basse contrainte de 4 en 4 mesures, c'est-à-dire qui revenoit toujours la même de 4 en 4 mesures; aujourd'hui on ne s'astreint plus à cet usage. La Chaconne commence pour l'ordinaire, non en frappant, mais au second temps.

209

La Vilanelle est une chaçonne un peu gaie d'un mouvement un peu plus vif que la cha- II. PART. Ch. XVI. conne ordinaire.

La Passacille ne differe de la chaconne, qu'en ce qu'elle est plus lente, plus tendre, & qu'elle commence d'ordinaire en frappant.

Le Menuet est un air à trois temps d'un mouvement modéré, composé de deux parties qu'on recommence chacune deux sois, & que pour cette raison on appelle reprises; chaque reprise du Menuet commence en frappant, & doit être de 4, de 8, de 12 mesures; de maniere que les repos soient bien marqués de 4 en 4.

La Sarabande est proprement un menuer lent; & la Courante, une Sarabande fort lente: cette derniere n'est plus en usage.

Le Passepied est proprement un menuet fort vif, qui ne commence pas en frappant, comme le menuet ordinaire; mais dont les deux reprises commencent au troisieme temps.

La Loure est un air dont le mouvement est grave, se marque de la mesure s, & se bat à deux temps; elle commence d'ordinaire en levant: ordinairement on passe breve la note du milieu de chaque temps, & on pointe la premiere note de ce même temps.

#### 210 ELEMENS DE MUSIQUE &c.

II. PART.

La Gigue n'est proprement qu'une Loure

Ch. XVI.

ch. XVI.

accéléré.

La Forlane a un mouvement modéré, moyen entre la Loure & la Gigue.

Le Rigaudon est à deux temps, composé de deux reprises, chacune de 4, de 8, de 12, &c. mesures; son mouvement est vis; chaque reprise commence, non en frappant, mais à la dernière note du second temps.

La Bourée est à peu près la même chose que le Rigaudon.

La Gavotte est à deux temps, composée de deux reprises, chacune de 4, de 8, de 12 mesures; le mouvement de la Gavotte est tantôt lent, tantôt gai; mais jamais extrêmement vis, ni excessivement lent.

Le Tambourin est à deux reprises, chacune ordinairement de 4, de 8, de 12 mesures, &c. Il se bat à deux temps très-viss, & chaque reprise commence pour l'ordinaire au second temps.

La Musette est à deux ou à trois temps; son mouvement est modéré, & sa basse est souvent composée d'une seule note qui fait tenue durant tout l'air.



## RÉPONSE

## A UNE LETTRE IMPRIMÉE

## DE M. RAMEAU (a).

EUX qui auront lu, Monsieur, ces Elémens de Musique, sur lesquels vous m'avez autrefois témoigné publiquement votre reconnoissance dans les termes les plus flatteurs (b), seront un peu surpris que je fois forcé de me désendre aujourd'hui contre

(a) Cette Lettre qui a pour objet la critique des articles FONDAMENTAL & GAMME de l'Encyclopédie par M. d'Alembert, a paru en même temps que le Code de Musique de M. Rameau.

(b) Voyez le Mercure de Mai 1752; M. Rameau s'y exprime ainsi, avec beaucoup d'éloges que je supprime: M. d'Alembert... a cherché dans mes Ouvrages... des vérités à simplister, à rendre plus familieres, plus lumineuses, & par conséquent plus utiles au grand nombre... Il n'a pas dédaigné de se mettre à la portée même des Ensans.... Ensin il m'a donné la consolation de voir ajouter à la folidité de mes principes une simplicité dont je les sentois susceptibles, mais que je ne leur

vous-même. Cela me sera si facile, que j'ailong temps balancé si je prendrois ce parti, & que je ne m'y serois jamais déterminé sans l'attachement que j'ai pour vous, & sans le désir que vous marquez d'une réponse de ma part. Je la diviserai en plusieurs articles, relatifs aux dissérens points sur lesquels vous m'attaquez.

I. Non, Monsieur, l'Académie des Sciences n'a point été compromise, comme vous le prétendez, en approuvant, d'après mon rapport, les recherches vraiment neuves & utiles dont la théorie de votre Art vous est redevable; mais elle n'a point approuvé, & n'approuvera jamais les efforts que vous avez faits depuis, pour trouver le principe de la Géométrie dans le corps sonore.

Ce n'est pas ma faute, si vous n'êtes pas encore désabusé des idées plus que singulie-

aurois donnée qu'avec beaucoup plus de peine, & peutétre moins heureufement que lui.... Les fciences & les arts... hâteroient réciproquement leurs progrès, si les Auteurs préférant l'intérêt de la vérité à celui de l'amour propre, les uns avoient la modessie d'accepter des secours, les autres la générosué d'en ossirie.

res que vous avez fur ce sujet, & auxquelles vous convenez que je me suis constamment opposé. Le corps fonore ne nous donne & ne peut nous donner par lui-même aucune idée des proportions. 1°. Parce que de votre propre aveu (c) on n'y entend point les octaves ½, ¼ du son fondamental 1; 2°. parce qu'on y entend encore moins les fons des multiples 3 & 5, qui ne font, selon vous-même, que frémir sans résonner; 3°. (& c'est ici la raifon principale) parce que, quand on entendroit ces octaves & ces sons des multiples, le fens de l'ouie ne peut en aucune maniete nous donner la notion de rapport & de proportion, que nous ne pouvons acquérir que par la vue & par le toucher. Pour avoir une idée nette des proportions & des rapports, il est nécessaire de comparer les corps par ces deux derniers sens; la perception des sons n'y contribue absolument en rien, n'y ajoute rien, y est totalement étrangere. Pour tout dire en un mot, quand les hommes seroient sourds,

<sup>(</sup>c) Voyez la Lettre de M. Rameau à M. Euler sur l'identité des Octaves. Merc, de Déc. 1752, &c.

il n'y en auroit pas moins pour eux, des rapports, des proportions, une géométrie. En voilà, Monsieur, plus qu'il n'en faut sur ce sujet; & les Mathématiciens trouveront à coup sûr que j'en ai encore trop dit.

II. En comparant les sons à leur basse sondamentale, dont la découverte vous est due, Monsieur, vous avez donné le moyen de fixer d'une maniere plus fure & plus lumineuse les rapports des sons dans les différens genres de Musique ; & c'est en ce sens que la Musique est devenue par votre travail une Science plus géométrique, & à laquelle les principes mathématiques peuvent être appliqués avec une utilité plus réelle & plus sensible qu'ils ne l'ont été jusqu'ici. Voilà, Monsieur, ce que l'Académie a prononcé d'après mon rapport; mais ne donnez pas à ces paroles une extenfion qu'elles n'ont pas, & que cette Compagnie défavoueroit, ou plutôt qu'elle n'auroit pas besoin de désavouer.

La considération des rapports est sans doute nécessaire à quelques égards dans la Musique pour la comparaison des sons entr'eux; j'ai fait usage moi-même des rapports, dans la théorie du tempérament & de l'altération des intervalles; & je n'ai jamais rien avancé de contraire à cet usage ; j'ai même dit expressément dans l'endroit de l'Encyclopédie que vous attaquez, que le calcul ( qui n'est Page 62, autre chose que l'art de combiner & de trou-tome VII. ver les rapports) est utile pour l'intelligence de certains points de la théorie, comme des rapports entre les tons de la gamme & du tempérament ; mais j'ai dit au même endroit , & s'il en est besoin, je le répete, que la confidération des rapports est illusoire pour rendre raison du plaisir que la musique nous cause. On peut en voir les preuves ( quoique fommairement exposées ) dans le Discours préliminaire qui est à la tête de cet Ouvrage.

A l'égard des proportions, il est certain, 1°. que les proportions arithmétiques & harmoniques, si souvent & si gratuitement employées par vous, sont entiérement étrangeres & par conséquent snutiles à l'art musical; aussi n'en ai-je fait absolument aucun usage dans ces Elémens, quoique j'y rende très-aisément raison des mêmes faits pour l'explication desquels vous avez eu recours à ces proportions.

2°. On peut même se passer de la théorio des proportions géométriques dans le cas où la considération des rapports géométriques est utile; c'est-à-dire dans la comparaison des sons entr'eux. La notion de rapport, qui est moins composée que celle de proportion, (d) est alors suffisante pour l'objet qu'on se propose; & vous pouvez voir en esser, Monsseur, que dans ces Elémens je n'ai eu besoin que de la théorie des ropports sans avoir recours à celle des proportions; par la raison que j'ai cherché à simplisfier la théorie le plus qu'il m'a été possible, & à n'emprunter du calcul que les notions les plus indispensables.

Néanmoins, dans les points de la théorie où la confidération des rapports géométriques doit être employée, je n'empêcherai pas qu'on ne fasse aussi d'usage (quoique sans nécessité absolue) de la théorie des proportions géométriques; mais à condition qu'on n'étendra pas,

(d) Proportion géométrique est une égalité entre deux rapports géométriques; rapport géométrique est la maniere dont une quantité en contient une autre; ainsi l'idée de proportion renferme au moins trois quantités, au licu que l'idée de rapport n'en renferme que deux,

comme vous l'avez fait, la considération des proportions à d'autres objets, où elle est absolument déplacée. C'est cet abus des proportions que j'avois principalement en vue, comme il est aisé de voir pag. 62 du v11°. vol. de l'Encyclopédie, quand j'ai dit que la considération des proportions géométriques, arithmétiques & harmoniques, est illusoire dans la théorie de l'art musical.

III. Votre Lettre me rassureroit, s'il étoit nécessiaire, sur la vérité de cette assertion; déjà vous convenez aujourd'hui que vous avez employé les proportions assez mal à propos, (ce sont vos propres termes) pour expliquer la dissonance; avec un peu de réslexion vous conviendriez de même que vous auriez pu vous en passer dans l'explication d'un grand nombre d'autres faits, comme je m'en suis passe dans ces Elémens, quoique rédigés d'après vos principes, mais à la vérité d'après vos principes simplisés, dégagés de tout alliage, & réduits à ce qu'ils contiennent, selon moi, d'essentiel & de vraiment solide.

J'ai donné dans cette nouvelle édition, une maniere très-simple d'expliquer le mode mi-

neur, fans avoir besoin du frémissement des multiples, que vous aviez employé jufqu'ici pour trouver l'origine de ce mode ; vous dites aujourd'hui que vous n'avez proposé cette origine que comme indice; & vous prétendez dans votre lettre en donner une autre, où j'avoue que je ne comprends rien; je ne sais ce que c'est qu'un principe qui s'en repose sur ses premiers produits, qui donne à 1 les premiers droits en harmonie, de forte que ce ; se rend l'arbitre de la différence des deux genres. Le langage des sciences, Monsieur, doit être plus fimple, plus clair & plus précis. Celui que vous y substituez ne peut, je crois, être goûté, ou du moins célébré que par un feul Ecrivain, je veux parler d'un Journaliste, qui n'a pas la plus légere teinture ni de musique, ni de calcul, ni de beaucoup d'autres choses dont il décide, & qui en attendant a déjà prononcé (à la vérité tout seul) que vous aviez raison contre moi ; quoiqu'il n'entende pas même l'extrait qu'il s'est fait donner de votre Ouvrage.

IV. Vous faites dans votre lettre de nouveaux efforts pour expliquer comment l'é-

chelle diatonique du mode mineur de la en descendant, n'a ni diezes ni bémols, quoiqu'elle ait deux diezes en montant; vous aviez dit dans votre Mémoire présenté à l'Académie, page 77, qu'il n'y avoit qu'un seul moyen de conserver en descendant l'impression du mode mineur, savoir d'exclure sol de l'harmonie, & de l'employer simplement pour le goût du chant. J'avois suivi cette idée, comme vous le pouvez voir à la fin du chap. 1x de la 1re. Partie de ces Elémens : ce n'est pas qu'elle ne me paroisse laisser quelque chose à désirer, comme vous le pouvez voir encore par la note que j'ai ajoutée au même endroit. Aujourd'hui vous femblez abandonner cette explication, pour y en substituer une autre qui satisfera encore moins les Philosophes; vous faites porter au si de la basse sondamentale, une fausse quinte fa; parce que la fausse quinte, dites-vous, est prescrite par l'ordre même du mode. Mais on vous demandera, Monsieur, 1º. pourquoi l'ordre du mode seroit-il troublé, si on mettoit en descendant un fa dieze? Ce fa dieze ne fait que l'intervalle d'un semi-ton avec le sol précédent, & celui d'un ton avec

le mi suivant; ainsi il n'y a point de saut dans l'échelle, puisqu'il ne s'y trouve point d'intervalle plus grand que le ton. 2°. Pourquoi l'ordre du mode demande-t-il selon vous un sa naturel, puisque l'ordre du mode, dans vos principes, n'est déterminé que par la basse sondamentale, & que jamais la basse sondamentale primitive, (tirée de la résonnance du corps sonore) ne peut donner dans son accord une fausse virue s'eventue point de saus son accord une fausse s'eventue point de saus son accord une fausse s'eventue point de saus s'eventue s'eventue point de saus s'eventue s'eve

Permettez-moi d'ajouter une réflexion: que prouvent, Monsieur, ces variations de votre part, dans la maniere d'expliquer le fait dont il s'agit & quelques autres, sinon que le principe de la basse fondamentale ne vous a pas toujours paru également lumineux à vous-me, dans les différentes applications que vous en avez faites? Soyez de bonne foi là-dessus ou permettez que d'autres le soient, il vous restera toujours affez de gloire dans l'usage que vous avez fait le premier de cette basse fondamentale, pour éclaircir & pour simplisier la théorie & la pratique de votre art.

V. Vous m'accusez sans fondement d'avoir attribué l'accord de sixte superflue, aux seuls

Italiens. Je ne leur en ai pas même attribué l'invention, (comme vous le prétendez) parce que je n'en ai point de preuves suffisantes. J'ai dit expressément que vous aviez employé cet accord dans vos Ouvrages, mais j'ai dit aussi (& cela est vrai) qu'il est pratiqué sur-tout par les Italiens; c'est pour cela qu'on l'a nommé accord de fixte Italienne. J'ai ajouté que cet accord, pratiqué par vous-même, n'a point que je fache, de basse fondamentale dans vos principes (e); vous me répondez là-dessus des choses où je ne puis rien entendre, si ce n'est que vous convenez que cet accord n'a point en effet de pareille basse : il est vrai que pour lever la difficulté, vous dites que cet accord n'en est pas un; qu'est-il donc? & pou-

<sup>(</sup>e) Un savant Italien, homme de beaucoup d'esprit, aussi, versé dans la Musique & dans les Sciences exactes, que dans celles du Gouvernement, & qui occupe aujourd'hui avec la plus grande distinction premiere place dans sa République, est le premier qui m'ait sait cette objection sur l'accord de sexte superflue, dès l'année 1752, où parut la premiere édition de ces Ellmens de Musique. Je ne pus alors trouver de réponse à l'objection, & depuis j'en ai cherché une intuilement.

vez-vous croire que personne se paye de cette défaite, lorsque vous donnez une basse fondamentale à tous les autres accords ? Choififfez donc, ou de ranger, comme je l'ai fait, cer accord parmi les accords fondamentaux, (ce qui paroît d'autant plus indispensable que vousmême vous n'attribuez point à cet accord de renversement possible); ou de convenir que la basse sondamentale ne satisfait point à tout; puisqu'il y a un accord qui, selon vous-même; n'a point de basse fondamentale. Ce petit inconvénient & quelques autres moins confidérables, n'empêcheront pas cette basse d'êtré le principe de l'harmonie & de la mélodie; comme le système de la gravitation est le principe de l'Astronomie physique, quoique ce système ne rende pas raison de tous les phénomenes qu'on observe dans le mouvement des corps célestes.

A cette occasion vous accusez M. Rousseau d'avoir affigné à l'accord de quinte superflue, des renversemens, y compris la note surnuméraire. Je ne sais quel sondement peut avoir cette imputation; car M. Rousseau a dit expressément au mot ACCORD de l'Encyclopé-

die, en parlant de l'accord de quinte superflue, que cet accord ne fe renverse point, & il en donne les raisons.

- VI. C'est une erreur, si on vous en croit, d'avoir dit, comme je l'ai fait, qu'il y a dix accords fondamentaux, lorsqu'il n'y en a, selon vous, que deux. Ce langage me surprend, & je ne puis croire que vous me saffiez sérieusement une pareille objection. J'appelle avec vous accords fondamentaux, ceux qui peuvent se trouver dans la basse fondamentale, & que vous y admettez vous-même. Or ces accords, Monsieur, vous le savez mieux que moi, sont,
- 1°. L'accord parfait, majeur ou mineur; ce qui fait deux.
- 2°. L'accord de dominante tonique, comme fol si ré sa, composé d'une tierce majeure sur vie de deux tierces mineures.
- 3°. Les accords de dominante simple, qui sont au nombre de trois; celui qui est formé d'une tierce majeure entre deux mineures, comme ré sa la ut; celui qui est sormé d'une tierce mineure entre deux majeures, comme ut mi sol si; celui qui est formé de deux tierces mineures suivies d'une tierce majeure, comme si rè sa la.

4°. L'accord de septieme diminuée, qui quoique dérivé de l'accord de dominante & de sous-dominante du mode mineur, est employé par vous même dans la basse fondamentale.

5°. L'accord de grande fixte ou de fousdominante, dont la fixte est toujours majeure, & la tierce majeure ou mineure suivant le mode; ce qui fait deux.

Comptez maintenant, Monsieur, & vous trouverez neuf accords, qui de votre propre aveu, peuvent être employés dans la basse fondamentale; ajoutez ici l'accord de sasse superflue qui ne peut avoir de basse fondamentale que lui-même, ou qui du moins doit en avoir une disserente des neuf accords nommés ci-dessus, & vous aurez dix accords fondamentaux.

Il n'y a, dites - vous, que deux accords fondamentaux. 1°. Selon vous-même il y en auroit au moins trois; l'accord parfait, celui de septieme, & celui de grande sixte: & ne dites pas que ce dernier est dérivé de l'accord de septieme; car selon vos propres principes, cette basse fondamentale ut fa ut, dans laquelle

quelle ut est tonique & fa sous dominante, ne peut être changée en celle ci ut ré ut, dans laquelle ut deroit tonique, & ré dominante simple. Il est vrai que dans quelques uns de vos ouvrages, vous avez paru dériver l'accord de sous dominante ou de grande sixte sa la utoré, de l'accord de septieme ré sa la utoré, de l'accord de septieme ré sa la utoré, de l'accord de septieme ré sa la utoré dériver ce dernier accord du premier, & ce me semble avec beaucoup plus de raison. Peut être vos idées n'ont-elles jamais été bien arrêtées sur ce sujet; je crois les avoir développées & sixées.

2°. En admettant comme il est nécessaire ces trois accords sondamentaux, il saut ajouter qu'ils forment trois genres, dont le premier & le troisieme ont chacun deux especes, & dont le second en a cinq, & que toutes ces especes par conséquent sont elles-mêmes autant d'accords fondamentaux, puisque la dénomination du genre convient toujours à l'espece. Il saut de plus remarquer, que l'accord de sixte superssue sorme une classe ou un genre à part; soit qu'on doive le regarder comme un accord sondamental, soit qu'on doive le regarder.

comme ne l'étant point, & comme ayant une basse fondamentale entoire sgnorée, ou incertaine.

VII. Dans l'article FONDAMENTAL de P Encyclopédie, j'ai proposé un grand nombre d'accords, jusqu'ici non pratiqués, & sur les quels j'ai exhorté les Musiciens à faire des expériences; perfuadé que je suis des progrès considérables que l'art peut-faire encore, si ceux qui le cultivent veulent bien ne s'entêter d'aucun système, & ne se laisser captiver par aucune routine. Le plus simple de ces accords, & celui qui renferme le moins de dissonances. ou plutôt qui n'en renferme proprement aucune, savoir ut mi sol & ut, vous déplaît par cette seule raison, que ut faisant résonner sol naturel, ce fol naturel feroit dissonance avec fol . Mais 1°. ne devroit-on pas rejeter d'après un pareil principe l'accord de quinte superflue ut mi fol & si ré, qui est pourtant en usage? 2°. Ne devroit-on pas même rejeter l'accord parfait ut mi fol ut? Car mi fait aussi résonner sol mui forme une dissonance avec fol. 3°. La réponfe à votre objection est bien facile; c'est que la note qui ne fait que résonner,

étant comme étouffée par celle qui est frappée réellement, n'a point d'effet sensible. Vous êtes convenu, Monsieur, dans plusieurs endroits de vos ouvrages qu'il est inutile de vous rappeler, de ce pouvoir des harmoniques pour étouffer les dissonances & pour en distraire l'oreille. Sur cela je renvoie le Lecteur à la premiere partie de ces Elémens, Chap. VII, vers la fin, où je ne parle que d'après vous.

En un mot, Monfieur, expliquez-nous, 1% pourquoi l'accord ut mi sol × ut, qui n'est proprement que l'accord ut mi sol \* , & qui ne contient réellement aucune dissonance, ne pourroit pas être employé en certaines occasions; lorsqu'on emploie tous les jours l'accord ut mi fol & fi re, qui ajoute à l'accord ut mi fol & ou ut mi fol & ut , quatre dissonances ut fi , ut ré, mi ré, fol \* ré? 2°. Pourquoi les accords que j'ai proposés, ou du moins quelques-uns de ces accords ne pourroient pas être employés malgré les dissonances qu'ils renferment, lorsqu'on emploie tous les jours en Musique tant d'autres accords, comme les accords par supposition, où les dissonances sont si multipliées?

Pour moi, Monsieur, j'ose croire que l'Art ira peut-être un jour plus loin que vous ne pensez. L'expérience m'a rendu cirsconspect sur les affertions en matiere de Musique; avant que d'avoir entendu vos Opéras, je ne croyois pas qu'on pût aller au-delà de Lully & de Campra; avant que d'avoir entendu la Musique des Italiens, je n'imaginois rien au-dessus de la nôtre.

VIII. L'expérience de M. Tartini est attestée par d'autres personnes, qui même lui en contestent la découverte; comme vous le verrez dans le Discours préliminaire de ces Elémens. Je l'ai d'ailleurs faite moi-même à Lyon en 1756 avec pluseurs Musiciens habiles; tous ont reconnu le troisieme son dont la 'agit; on l'entend très distinctement; mais il saut, pour en apprécier la valeur, des Artistes exercés; & je crois qu'on peut s'en rapporter sur cela à l'oreille de M. Tartini, qui vaut bien celle d'un autre.

Au reste, quoique j'aie détaillé dans l'Encyclopédie cette expérience comme très-curieuse, & comme pouvant servir à la perfection de l'Art musical; je n'en ai tiré aucune conséquence contre vos principes, auxquels en effet elle ne me paroit point contraire.

IX. C'est à la page 133 des Fêtes de l'Hymen, qu'il se trouve plusieurs tierces majeures de suite; 233 est une faute d'impression qu'il vous étoit aifé de corriger. On trouve en effet en cet endroit deux parties à la tierce majeure l'une de l'autre durant un grand nombre de mesures. Niez-vous le fait? en convenez-vous? C'est ce que je n'ai pu démêler dans votre réponse. Quelque parti que vous preniez, il restera toujours certain que vous avez fait chanter deux parties pendant plusieurs mefures à la tierce majeure l'une de l'autre, quoique ces deux tierces majeures de suite foient interdites par tous les Musiciens & par vous-même. Je n'ai point prétendu blâmer cette licence; j'en ai seulement fait mention, pour montrer combien les licences sont fréquentes en Musique; & par conséquent combien on doit être circonspect, soit à les blâmer sans restriction, soit à proscrire des nouveautés qui peuvent paroître contraires aux regles reçues.

X. Il ne faut pas, Monsieur, confondre ces

deux propositions : la basse sondamentale est le principe de la mélodie, & l'harmonie suggere la mélodie. Je conviens avec vous de la premiere de ces propositions, prises dans ce sens, qu'il n'y a point de bonne mélodie qui ne soit susceptible d'une harmonie réguliere, & qui n'ait son fondement dans cette harmonie. A l'égard de la seconde proposition, je n'ai rien décidé, & j'ai proposé des doutes que vous ne levez pas, en m'objectant les bornes de mon expérience, & en convenant que la mélodie est ce qui frappe principalement l'homme borné : car si la mélodie étoit toujours suggérée par l'harmonie, il vous resteroit à expliquer, Monsieur, comment tant d'oreilles bornées, peu sensibles à l'harmonie faute d'usage & d'exercice, le sont pourtant beaucoup à la mélodie : & comment des personnes nées avec un goût naturel composent même des chants agréables, fans avoir la moindre teinture d'harmonie.

Auffi convenez-vous enfin dans vottre lettre, & même comme d'une chose dont il ne faut pas douter, que la mélodie suggere la basse sons damentale, (& par conséquent l'harmonie):

231

mais vous ajoutez que c'est avec des restrictions; si c'est là votre dernier avis, je n'aurai pas de peine à m'y rendre; car j'ai moimême reconnu & annoncé ces restrictions dans l'article FONDAMENTAL de l'Encyclopédie pag. 60 & 61, où je crois avoir exposé d'une maniere assezacte, d'après vos principes mêmes, les droits mutuels & l'influence réciproque que la mélodie & l'harmonie ont l'une sur l'autre.

Je me flatte, Monsieur, d'avoir suffisamment satisfait à vos critiques, au moins à celles que j'ai comprises; mais je me flatte aussi de vous avoir donné des preuves suffisantes de complaisance & d'attachement en vous répondant une fois; & je crois par-là m'être acquis le droit de garder désormais le silence.

J'ai l'honneur d'être, &c.

13699

#### TABLE

232

## \$\frac{1}{2}\delta\_1\delta\_1\delta\_2\delta\_1\delta\_2\delta\_2\delta\_2\delta\_2\delta\_2\delta\_2\delta\_2\delta\_2\delta\_2\delta\_2\delta\_2\delta\_2\delta\_2\delta\_2\delta\_2\delta\_2\delta\_2\delta\_2\delta\_2\delta\_2\delta\_2\delta\_2\delta\_2\delta\_2\delta\_2\delta\_2\delta\_2\delta\_2\delta\_2\delta\_2\delta\_2\delta\_2\delta\_2\delta\_2\delta\_2\delta\_2\delta\_2\delta\_2\delta\_2\delta\_2\delta\_2\delta\_2\delta\_2\delta\_2\delta\_2\delta\_2\delta\_2\delta\_2\delta\_2\delta\_2\delta\_2\delta\_2\delta\_2\delta\_2\delta\_2\delta\_2\delta\_2\delta\_2\delta\_2\delta\_2\delta\_2\delta\_2\delta\_2\delta\_2\delta\_2\delta\_2\delta\_2\delta\_2\delta\_2\delta\_2\delta\_2\delta\_2\delta\_2\delta\_2\delta\_2\delta\_2\delta\_2\delta\_2\delta\_2\delta\_2\delta\_2\delta\_2\delta\_2\delta\_2\delta\_2\delta\_2\delta\_2\delta\_2\delta\_2\delta\_2\delta\_2\delta\_2\delta\_2\delta\_2\delta\_2\delta\_2\delta\_2\delta\_2\delta\_2\delta\_2\delta\_2\delta\_2\delta\_2\delta\_2\delta\_2\delta\_2\delta\_2\delta\_2\delta\_2\delta\_2\delta\_2\delta\_2\delta\_2\delta\_2\delta\_2\delta\_2\delta\_2\delta\_2\delta\_2\delta\_2\delta\_2\delta\_2\delta\_2\delta\_2\delta\_2\delta\_2\delta\_2\delta\_2\delta\_2\delta\_2\delta\_2\delta\_2\delta\_2\delta\_2\delta\_2\delta\_2\delta\_2\delta\_2\delta\_2\delta\_2\delta\_2\delta\_2\delta\_2\delta\_2\delta\_2\delta\_2\delta\_2\delta\_2\delta\_2\delta\_2\delta\_2\delta\_2\delta\_2\delta\_2\delta\_2\delta\_2\delta\_2\delta\_2\delta\_2\delta\_2\delta\_2\delta\_2\delta\_2\delta\_2\delta\_2\delta\_2\delta\_2\delta\_2\delta\_2\delta\_2\delta\_2\delta\_2\delta\_2\delta\_2\delta\_2\delta\_2\delta\_2\delta\_2\delta\_2\delta\_2\delta\_2\delta\_2\delta\_2\delta\_2\delta\_2\delta\_2\delta\_2\delta\_2\delta\_2\delta\_2\delta\_2\delta\_2\delta\_2\delta\_2\delta\_2\delta\_2\delta\_2\delta\_2\delta\_2\delta\_2\delta\_2\delta\_2\delta\_2\delta\_2\delta\_2\delta\_2\delta\_2\delta\_2\delta\_2\delta\_2\delta\_2\delta\_2\delta\_2\delta\_2\delta\_2\delta\_2\delta\_2\delta\_2\delta\_2\delta\_2\delta\_2\delta\_2\delta\_2\delta\_2\delta\_2\delta\_2\delta\_2\delta\_2\delta\_2\delta\_2\delta\_2\delta\_2\delta\_2\delta\_2\delta\_2\delta\_2\delta\_2\delta\_2\delta\_2\delta\_2\delta\_2\delta\_2\delta\_2\delta\_2\delta\_2\delta\_2\delta\_2\delta\_2\delta\_2\delta\_2\d

# T A B L E DES CHAPITRES.

#### INTRODUCTION,

Qui contient les définitions de quelques termes, page r

CHAPITRE I. C E que c'est que mélodie, accord, harmonie, intervalle, page I CHAP. II. Noms par lesquels on désigne les différens intervalles de la gamme, 6 CHAP. III. Des intervalles plus grands que l'octave, 9 CHAP. IV. Ce que c'est que dieze & bémol, 11 CHAP. V. Ce que c'est que consonance & dissonance, 112



## CLIVRE PREMIER,

Qui contient la théorie de l'harmonie, page 14

| CHAPITRE I. EXpériences préliminaire   | s &  |
|----------------------------------------|------|
| fondamentales,                         | 14   |
| CHAP. II. Origine des deux modes,      | du   |
| chant le plus naturel, & d             | e la |
| plus parfaite harmonie,                | 20   |
| CHAP. III. De la suite des quintes, &  | des  |
| lois qu'elle doit observer,            | 25   |
| CHAP. IV. Du mode en général,          | 27   |
| CHAP. V. Formation de l'échelle diate  | ni-  |
| que des Grecs,                         | 30   |
| CHAP. VI. Formation de l'échelle diate | ni-  |
| que des Modernes, ou gan               | ıme  |
| ordinaire,                             | 38   |
| CHAP. VII. Du tempérament,             | 45   |
| CHAP. VIII. Des repos ou cadences,     | 6 r  |
| CHAP. IX. Du mode mineur, & de         | fon  |
| échelle diatonique,                    | 64   |
| CHAP. X. Des modes relatifs.           | 73   |

| 214         | TABLE                       |      |
|-------------|-----------------------------|------|
|             | De la dissonance, pag       | e.76 |
|             | Du double emploi de la      |      |
| ,           | nance.                      | 79   |
| CHAP. XIII. | Usages & regles du double   |      |
|             | ploi,                       | 84   |
| CHAP. XIV.  | Des différentes sortes d'ac |      |
|             | de septieme,                | 88   |
| CHAP. XV.   | De la préparation des disse |      |
| ,           | ces .                       | 93   |
| CHAP. XVI.  | De la regle de sauver les   |      |
|             | nances .                    | 96   |
| CHAP. XVII. | De la cadence rompue ou     | ,    |
|             | rompue,                     | 100  |
| CHAP XVIII  | Du genre chromatique,       | 103  |
| 1           | Du genre enharmonique,      |      |
|             | Du genre diatonique enha    |      |
| CHAP. AA.   | nique                       | 112  |
| Curn VVI    | Du genre chromatique enha   |      |
| CHAP. AAI.  |                             |      |
| C VVII      | nique,                      | 113  |
| CHAP. AAII. | Que la mélodie naît de      |      |
|             | monie,                      | 113  |

## LIVRE SECOND,

Qui contient les principales regles de la composition, page 119

| CHAPITRE I. | DES différens<br>l'on donne | i un même   |
|-------------|-----------------------------|-------------|
|             | intervalle,                 | ,           |
| CHAP. II.   | Comparaison des diffé       | rens inter- |
|             | valles,                     | 122         |
| CHAP. III.  | Des différentes clefs       | , de la va- |
| × .         | leur des notes, de          | la mesure,  |
|             | & de la syncope,            | 123         |
| CHAP. IV.   | Définition des princ        | ipaux ac-   |
|             | cords,                      |             |
| CHAP. V.    | De la basse fondamen        | tale , 134  |
|             | Regles de la basse          |             |
|             | tale,                       | 136         |
| CHAP. VII.  | Des regles que le           | dessus doit |
| ET.         | observer par rappor         |             |
|             | fondamentale,               | 144         |
| CHAP. VIII. | De la baffe continue        |             |
|             | reales                      |             |

| 236 TABLE DES CHAPITRES.                |         |
|-----------------------------------------|---------|
| CHAP. IX. De quelques licences de la    | baffe   |
| , fondamentale,                         | 155     |
| ARTICLE I. De la cadence rompue & d     | e l'in- |
| terrompue,                              | ibid.   |
| ARTICLE II. De la supposition,          | 158     |
| ARTICLE III. De l'accord de septieme    | dimi-   |
| nuée,                                   | 165     |
| CHAP. X. De quelques licences du d      | essus,  |
| & de la basse continue,                 | 168     |
| CHAP. XI. Où l'on enseigne à trous      | ver la  |
| basse fondamentale, qua                 | ind ļa  |
| basse continue est chiffrée             | , 170   |
| CHAP. XII. Ce que c'est qu'être dans un | mode    |
| ou ton,                                 | 177     |
| Снар. XIII. Trouver la basse fondam     | entale  |
| d'un chant donné,                       | 186     |
| CHAP. XIV. Du chromatique & de l'e      | nhar-   |
| monique,                                | 203     |
| CHAP. XV. Du dessein, de l'imitation    | & de    |
| la fugue,                               | 206     |
| CHAP. XVI. Définition de différens airs | , 208   |
| Rénance à una Leure de M. Ramanu        | 211     |

Fin de la Table.

#### PRIVILEGE DU ROI.

OUIS, PAR LA GRACE DE DIEU, ROI DE FRANCE ET DE NAVARRE: A nos amés & féaux Confeillers les Gens tenans nos Cours de Parlement , Maîtres des Requêtes ordinaires de notre Hôtel. Grand-Confeil , Prévôt de Paris , Baillifs , Sénéchaux , leurs Lieutenans Civils, & autres nos Jufticiers qu'il appartiendra : SALUT. Notre amé ANDRÉ-FRANÇOIS LE BRETON, notre Imprimeur ordinaire Libraire Paris, ancien Adjoint de sa Communauté, Nous a fait exposer qu'il défireroit imprimer & donner au Public un Ouvrage qui a pour titre : Elemens de Mufique théorique & pratique, s'il Nous plaifoit lui accorder nos Lettres de Privilege pour ce nécessaires, A CES CAUSES, voulant favorablement traiter l'Exposant, Nous lui avons permis & permettons par ces Présentes, d'imprimer ledit Ouvrage en un ou plusieurs volumes. & autant de fois que bon lui semblera, & de le vendre, faire vendre & débiter par tout notre Royaume, pendant le temps de douze années confécutives, à compter du jour de la date des Préfentes : Faisons défenses à tous Imprimeurs, Libraires, & autres personnes de quelque qualité & condition qu'elles soient , d'en introduire d'impression étrangere dans aucun lieu de notre obeiffance, comme auffi d'imprimer ou faire imprimer , vandre , faire vendre , debiter ni contrefaire ledit Ouvrage , ni d'en faire aucun extrait , sous quelque prétexte que ce soit d'augmentation, correction, changement ou autres, sans la permission expresse & par écrit dudit Exposant, ou de ceux qui auront droit de lui : à peine de confication des exemplaires contrefaits, de trois mille livres d'amende contre chacun des contrevenans, dont un tiers à Nous, un tiers à l'Hôtel-Dieu de Paris, & l'autre tiers audit Exposant, ou à celui que aura droit de lui , & de tous dépens , dommages & intérêts. A LA CHARGE que ces Présentes seront enregistrées tout au long sur le Registre de la Communauré des Imprimeurs & Libraires de Paris, dans trois mois de la date d'icelles; que l'impression dudit Ouvrage sera faite dans notre Royaume, & non ailleurs, en bon papier & beaux caracteres. conformément à la feuille imprimée attachée pour modele fous le contrefeel des Préfentes ; que l'Impétrant se conformera en tout aux Réglemens de la Librairie, & notamment à celui du dix Avril mil sept cent vingtcinq; qu'avant de l'exposer en vente, le Manuscrit qui aura servi de copie à l'impression dudit Ouvrage, sera remis dans le même état où l'approbation y aura été donnée, ès mains de notre très-cher & féal Chevalier , Chancelier de France , le Sieur DELAMOIGNON , & qu'il en fera ensuite remis deux exemplaires dans notre Bibliotheque publique. un dans celle de notre Château du Louvre, & un dans celle de notredit très-cher & féal Chevalier , Chancelier de France , le Sieur DELA-MOIGNON, & un dans celle de notre très-cher & féal Chevalier Garde des Sceaux de France, le Sieur DE MACHAULT, Commandeur de nos Ordres ; le tout à peine de nullité des Présentes ; DU CONTENU desquelles vous MANDONS & enjoignons de faire jouir l'Exposant & ses ayans causes, pleinement & paisiblement, sans souffrir qu'il lui soit fait aucun trouble ou empêchement. Voulons que la copie des Présentes. qui sera imprimée tout au long au commencement ou à la fin dudit

Ouvrage, f.oit tenute pour dûment fignifiée, & qu'aux copies collations au més de faux Confeillers-Serrétaires, fois foit a ajoutée comme à l'Original. COMMANDONS au premier notre l'utilitéer ou Sergent fur ce requis, de faire pour l'exécution d'icclies tous acles requis en écefisires, fans demander autre permifion, & nonoblant clameur de Hates, Charte Normande & Lettres à ce contraires. CAR TEL EST MOTRE PLASTA, DONNÉ à Verfailles le vingre-unieme jour du mois de Février, l'an de grace mil fept cent cinquante-deux, & de notre regnè le tenter-feptieme.

PAR LE ROI EN SON CONSEIL.

Signé SAINSON Secret.

Registre sur le Registre douze de la Chambre Royale des Libraires & Imprimeurs de Paris , Nº. 742 , fol. 789 , conformément aux anciens Réglemens , confirmés par celui du 28 Février 1723. A Paris la 21 Mars 1752.

Signé COIGNARD Syndic.

Je soussigné reconnois que le présent Privilege appartient à Monsieur D'ALEMBERT de l'Académie des Sciences, & consens que la présente reconnoissance sui serve de cession. A Paris le 25 Mai 1752.

Signé LE BRETON Imprimeur ordinaire du Roi.

Je soussigné ai cédé pour toujours à M. JEAN-MARIE BRUYSET Libraire à Lyon, & à ses Ayans cause, tous mes droits au présent privilege, ainsi qu'à ceux que je pourrai obtenir par la suite pour mes Elémens de Musique. A Paris le 20 Avril 1759.

Signé D'ALEMBERT.

Registré la présente cession sur le Registre XIV de la Chembre Royale 6 Syndicale des Libraires & Imprimeurs de Paris, conformément aux anciens Réglemens confirmés par celui du 28 Février 1723. A Paris ce 26 Mai 1750.

Signé G. SAUGRAIN Syndic.

#### APPROBATION.

J'Ai lui par ordre de Monseigneur le Garde des Sceaux, les Élémens de Musseur par M. D'ALEMBERT, & les Garres de M. de Mauvertus. Je n'y ai rien trouvé qui posse ampêcher une nouvelle édition. A Paris le 30 Mai. 1777.

MARIE.

#### PRIVILEGE DU ROI.

OUIS, PAR LA GRACE DE DIEU, ROI DE FRANCE ET DE NAVARRE : A nos amés & féaux Confeillers , les Gens tenans nos Cours de Parlemens, Maîtres des Requêtes ordinaires de notre Hôtel, Grand Conseil, Prévôt de Paris; Baillifs, Sénéchaux, leurs Lieutenans civils, & autres nos Justiciers qu'il appartiendra : SALUT. Notre amé le Sieur BRUYSET, Libraire à Lyon, Nous a fait exposer qu'il désireroit faire imprimer & donner au Public : Les Élémens de Mufique par M. D' ALEMBERT :- Euvres de M. de MAUPERTUIS , &c. s'il Nous plaisoit lui accorder nos Lettres de Privilege pour ce nécessaires. A ces causes, voulant favorablement traiter l'Exposant, Nous lui avons permis & permettons par ces Préfentes, de faire imprimer ledit Ouvrage autant de fois que bon lui semblera, & de le vendre, faire vendre & débiter par tout petre Royaume, pendant le temps de trois années consécutives, à compter du jour de la date des Présentes. Faisons défenses à tous Imprimeurs; Libraires & autres personnes, de quelque qualité & condition qu'elles soient , d'en introduire d'impres-Con étrangere dans aucun lieu de notre obéissance : comme austi d'imprimer , ou faire imprimer , vendre , faire vendre ; débiter, ni contrefaire ledit Ouvrage, ni d'en faire aucuns extraits sous quelque prétexte que ce puisse être, sans la permiffion expresse & par écrit dudit Exposant, ou de ceux qui auront droit de lui, à peine de confiscation des Exemplaires contrefaits, de trois mille livres d'amende contre chacun des contrevenans, dont un tiers à Nous, un tiers à l'Hôte!-Dieu de Paris, & l'autre tiers audit Exposant, ou à celui qui aura groit de lui, & de tous dépens, dommages & intérêts; à la

charge que ces Présentes seront enrégistrées tout au long fur le Registre de la Communauté des Imprimeurs & Libraires de Paris, dans trois mois de la date d'icelles; que l'impression dudit Ouvrage sera faite dans notre Royaume, & non ailleurs . en beau papier & beaux caracteres, conformément aux Réglemens de la Librairie, & notamment à celui du dix Avril mil fept cent vingt-cinq ; à peine de déchéance du présent Privilege ; qu'avant de l'exposer en vente, le manuscrit qui aura fervi de copie à l'impression dudit Ouvrage, sera remis dans le même état où l'Approbation y aura été donnée, ès mains de notre très-cher & féal Chevalier Garde des Sceaux de France, le sieur HUE DE MIROMENIL; qu'il en sera ensuite remis deux exemplaires dans notre Bibliotheque publique, un dans celle de notre Château du Louvre , un dans celle de notre très-cher & féal Chevalier Chancelier de France, le fieur DE MAUPEOU, & un dans celle dudit fieur HUE DE MIRO-MENIL: le tout à peine de nullité des Présentes, du contents desquelles vous mandons & enjoignons de faire jouir ledit Exposant & ses ayans-cause, pleinement & paisiblement fans fouffrir qu'il leur foit fait aucun trouble ou empêchement. Voulons que la copie des Présentes , qui sera imprimée tout au long, au commencement ou à la fin dudit Ouvrage, foit tenue pour duement signifiée, & qu'aux copies collationnées par l'un de nos amés & féaux Confeillers Secrétaires, foi foit ajoutée comme à l'original. Commandons au premier notre Huissier ou Sergent sur ce requis, de faire pour l'exécution d'icelles , tous actes requis & nécessaires , sans demander autre permiffion, & nonobstant Clameur de Haro, Charte Normande . & Lettres à ce contraires : Car tel est notre plaisir. Donné à Paris, le fixieme jour du mois d'Août, l'an de grace mil fept cent foixante dix-fept, & de notre regne le quatrieme. Par le Roi en son Conseil.

LEBEGUE.

Registré sur le Registre XX de la Chambre Royale & Syndicale des Libraires & Imprimeurs de Paris , No. 1065 , fol. 411, conformément au Réglement de 1723. A Paris ce 27 Août 1777,

A. M. LOTTIN l'aîné, Syndic,

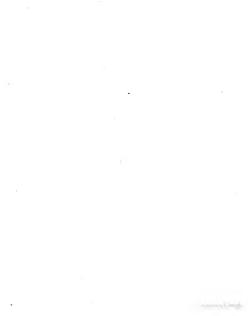

10,600

on Gongle



